

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



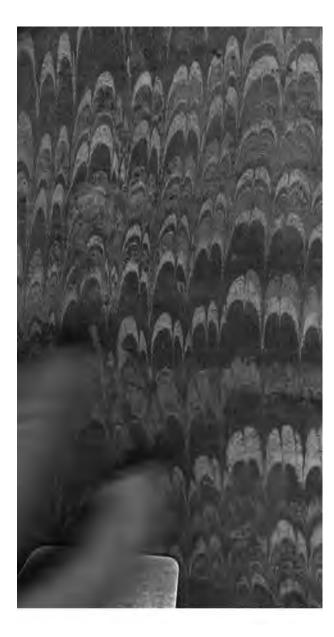

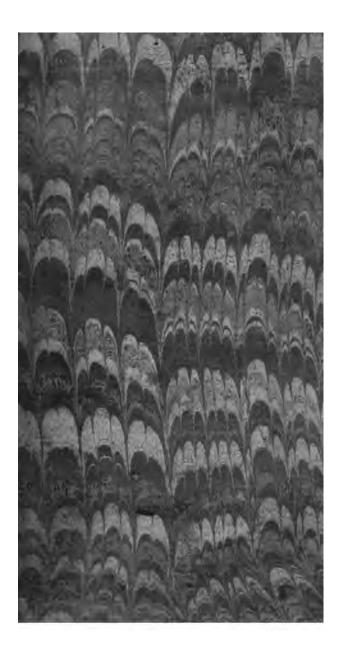



. .

23746 f. 17

# HISTOIRE

Strate of the last

# DE HENRY DE LA TOUR

D'AUVERGNE,

# DUC DE BOUILLON

Où l'on trouve ce qui s'est passé de plus remarquable sous les Regnes de François II. Charles IX. Henry III. Henry IV. la minorité & les premieres années du Regne de Louis XIII.

Par M.M. ARSOLLIER. Chanoine & ancien.
Prevêt de l'Eglise Cathedrale d'Uzès.

TOME PREMIER.



A PARIS,

Chez François Barois, Libraire red de la Harpe, vis-à-vis le College d'Harcourt, à la Ville de Nevers.

M. DCC. XIX.

Aues Approbation & Privilege du Roys

30 dener longe

16-12-1909 16-12-1909

# AVERTISSEMENT.

L'y'a bien dix ou douze ans que cette Histoire a eté entreprise & achevée, & qu'elle étoit en état d'étre donnée au Public. 'Des raisons particulieres ont empêché de le faire plûtôt. Elle a été entreprise à la follicitation de feu Mr le Cardinal de Bouillon \* si distingué par son illustre nais-Sance, par ses grandes qualitez, & par le rang qu'il a tenu dans l'Eglise & dans l'Etat. Il étoit persuade que tien ne Tait plus d'honneur "aux' pius grandes' Maisons, relle qu'est celle dont il étoit étoit Grand Aumonier de France, & AVERTISSEMENT. forti, que l'histoire des Hommes illustres ou qui les ont fondées, ou qui les ont illustrées par leurs grands talens, par l'usage qu'ils en ont fait, & par une infinité d'actions éclatan tes qui font encore aujourd'hui l'admiration de la posterité.

Mais il croïoit aussi que toutes ces grandes actions qui les ont si distinguez dans les siecles où ils ont vêcu, étoient bien-tôt oubliées, si l'Histoire n'avoit soin d'en conserver le souvenir. Il citoit sur cela une soule d'hommes extraordinaires dont on ne connoît plus que les noms, parce qu'on n'a-

AVERTISSEMENT.

voit pas eu soin d'écrire ce qu'ils avoient fait de digne de l'immortalité. Elle leur étoit dûë; mais la barbarie de leurs siecles, ou la négligence de leurs successeurs les en ont privez, & ont ravi en même-temps à ceux qui les devoient suivre, des exemples qu'on ne pouvoit trop leur mettre devant les yeux, & qui ne pouvoient être trop soigneusement imitez.

En effet les hommes sont erop souvent occupez d'euxmêmes, & des objets qui les environnent, ou tout au plus de ce qui se passe dans leur secle, pour avoir le loisir de pénétrez dans l'obscuri de

A VERTISS BM BRT. tles siécles passezoils né pen-Cenc pas memera y thereher Cecqui manque au cemps où ilivivent, seere qui autate ben mieux leur attention, qu'une infinité dechofésqui steroccupents ou platerqui les amulent de daumanière the monde haplas draine & la plus inutile. Il faut donc leus épaignes la peine de renorrecherche, & deur metere, pour ainlidife, sous les yeux ce qu'ils ne Faviforcione pasade therefore & ca qui ne penicque four être minoinsel une eres-grande utilité. Eest es que kaic Ichiltoire des grands Hommes particulierement celle de reux ele enôve Platien

A V. E R. T. I. S. E. M. E. N. T. comme on le verra dans l'Histoire de Henry de la Tour d'Appergne Duc de Bouillon, que, l'on donne au Public a & qu'il ne jugera peut-être pas judigne de sa curiosité. Eeu M. le Cardinal de

Bouillon étois si convainces de cet oubli & de cette néa gligence des hommes à rechercher ce qui s'étoit sait de plus grand dans les siedes, passez, qu'il avoit réa solu de saire faire l'Histoire de tous les grands Hommes de son illustre Maison, & de s'épargner pour cela ni soins ni dépense, pour avoir tous les memoires nécessaires, pour, l'execution d'un dessein, si digne de lui. Il

AVERTISSEMENT.
en avoit même parlé plufieurs fois à l'Auteur de cette Histoire. Il l'avoit engagé à en écrire quelques unes,
& en particulier celle de son
Aïeul (qui est celle que l'on
donne au Public) par où il
fouhaitoit que l'on commençât.

L'on peut dire qu'il ne l'avoir pas mal choisse. L'Histoire de Henry Duc de Boüillon est peut - être une des plus belles & des plus curieuses histoires que l'on eût pû donner au Public. Outre qu'elle comprend ce qui est arrivé de plus remarquable sous le regne de cinq de nos Rois qui sont, François II.

AVERTISSEMENT. Charles IX. Henry III. Henry IV.& une partie de celui de Louis XIII. c'est que ces regnes sont remarquables par une infinité des plus grands évenemens qui soient arrivez depuis l'établissement de nôtre Monarchie. C'est sous ces regnes que l'on voit l'établissement ou du moins les premiers progrès du Calvinisme en France; toutes les Guerresciviles qui en ont été les suires, les troubles & les factions qu'elles ont produites; le partage du Royaume entre les Catholiques; & les Calvinistes; les Princes du Sang & les plus grands Seigueurs déclarez pour l'une

AVERTISSEMENT du pour l'autre Religion; les Provinces ravagées, les Villes prises & repettes, tes rencontres, des combats, les batailles presque toutes gagnées par les Catholiques, sans pouvoir détruire, ni même affoiblir les Calvinistes : les Armées étrangeres appellees & introduires dans le Royaume alternativement par l'un des deux partis; fa naissance de la Ligue, ses vûes, ses dessains, ses progrès; les cabales & les intrigues de la Cour tantôt favorable aux Carholiques, quelquefois opposée à la luine des Calvinistes : presque toujours sontraire aux veritables in:

ANERTISSEMENT terêts de l'Etat; la confusion, le trouble, la desolation répandues par tout; la France épuisée d'hommes & d'argent, ravagée, sans: ressource, sur le bord du précipice prête à périr Voila une, partie des spectaoles. que nous donnent les cinqu regnes dont on a parlée 🚶 Je disune partie des spectacles; car enfin loriqu'on ne stattendoit plus qu'à une enriere ruine, .. & que l'onparoissoit sans ressource, la Providence roujours attentive à la conservation de ce-Royaume fair naître l'ordre. & la paix du fein de la confulion & de la guerre, & le resablissement de la Monton

AVERTISSEMENT. ou pour l'autre Religion; les Provinces ravagées, les Villes prifes & reprifes, les rencontres, les combats; les batailles presque toutes gagnees par les Catholiques, lans pouvoir détruire, ni même affoiblir les Calvinistes; les Armées étrangeres appellées & introdui? tes dans le Royaume alternativement par l'un des deux partis; la naissance de la Ligue, ses vûës, ses deffeins, fes progrès; les cabales & les intrigues de Cour tantôt favorable Carholiques ; quelqu ppoler à la ruine de ulter - preique

AVERTISSEMENT. chie des causes mêmes qui sembloient devoir achevez de la détruire.

Un Prince destine du \* Henry Ciel \* à en être le restaurateur, quitte le parti de l'erreur pour suivre celui de la verité. Tout se rapproche, sout se réunit: l'amour de la patrie, la foumission à l'autorité légirime renaisfent dans tous les cœurs; & par cette réunion, la France recouvre tout ce qu'elle avoit perdu , elle reprend fon ancienne splendeur, & redevient formidable à ceux qui s'étoient flatez de la dé-Britire.

Henry Duc de Bouillon ne sur pas un spectateur oi-

AVERTISSEMENT. sif, des grands évenemens qu'on vient de toucher. Né avec toutes les qualitez capables de former, de sourenir, & d'executer de grands desseins; une illustre naiffance, de grandes alliances, une valeur des plus distinguées, beaucoup d'esprit, une superiorité de génie. dont peu de gens ont approché, il n'étoir pas poslible qu'il ne prît beaucoup de part aux affaires publiques; & quand il n'eût pas. été d'humeur à s'en mêler; les évenemens même l'auroient entraîné, & l'auroient force à prendre parti. Le temps où il a vécu n'étoit pes de ces temps tranAVERTISSEMENT.
courage, ou il les prévint

par sa prudence.

Dans un âge plus avancé on le voit gouverner des Provinces, commander des Armées, donner des Combats, remporter des Victoires, relever des partis abbatus, toûjours vigilant, toûjours actif, gagnant par son génie ce qu'il ne pouvoir emporter par sa valeur, se ne confiant à la fortune, que ce qu'il ne lui pouvoit ôter.

La Guerre ne fut pas la feule chose où il excella, Il entra dans les Conseils, & dans les négociations les plus importantes de son temps, insinuant, persuasif,

A VERTISSEMENT. penétrant, d'une patience: qui ne se reburoit jamais , & qui emportoit enfin ce qui échapoir à ceux qui n'avoient ni son flegme ni sa modération. C'est ce qu'on voit dans ses Ambassades & dans ses négociations en France; en Angleterre; dans les Païs-Bas, en Allemagne, en Boheme, & dans tous les endroits où le service du Roy, où les interêrs du parti qu'il avoit embrasse, où ses propres vûës & ses desseins particuliers l'ont souvent engage.

Comme il se sentoir un génie superieur, un sond inépuisable de ressources, & un penchant pour l'intrigue

AKVERETH'S SEEMEN F quiline pouvoit vaincee in il priv quelquesois de mauvais parris, il pentade perdre, & rumer la fortune: mais enfin la réputation, sectalens, des voies imperceptibles qu'il trouvoir toûjours au beloint réduisoienc fes plus puissans ennemis à le ménager, à le gagner, & à s'estimer trop heureux de se le pouvoir acquerir Ainsi superieur à rous ses Ennemis, estimé, honoré, recherché de tous les Princes ses voilins, il mourut, plein de gloire dans sa Principauté de Sedantaner la réputation d'un des plus grands Capitaines Ar des plus, habiles, Politiques de:

Avertissement fon temps. Voilaen racourcité portrait de Henry Duc de Bouillon. Son Histoire que l'on donne au Public, fera voir qu'il n'est point flate.

On'a composé certé Hiftoire sur les mémoires soulnis à l'Auteur par feu Mile
Cardinal de Bouillon. Olt
y a ajouré tout ce qu'on a
pû tirer des Hiltoriens de
France & en particulier de
l'Histoire de Mi de Thou;
de plusieurs histoires particulieres, est un grand nombre de memoires de ce tentslà vont la plupart sont sideles & bien écrits:

"Tels sont les Montoites
du Duc de Bouillon lutines

AVERTISSEMENT. me, adressez au Prince de Sedan fon fils, qui contiennent une partie de sa vie. Tels sont encore les Mémoires de Sully, de Nevers, de Rohan, de du Plessis-Mornay, de la Ligue, de Bassompierre, de Villeroy, de Cœuvres, de Deagent, de Lomenie, de la Regence de Marie de Medicis, de Louise Julienne Electrice Palarine, de d'Aubigné. Les Histoires particulières du Connétable de Lesdiguieres, du Duc d'Epernon, de Toiras & de Pontis, &c. Toutes ces Histoires, tous ces Mémoires ont été con+ sultez, & on en a riré tout co qui avoit quelque tapAVERTISSEMENT. port à l'Histoire du Duc de Bouillon.

Il est nécessaire d'avertir qu'on s'est crû quelquesois obligé de préserer les mémoires sournis par seu Mille Cardinal de Boüillon aux histoires publiques, & aux mémoires imprimez; mais on ne l'a jamais sait que pour de bonnes raisons, & sur des preuves autentiques. On n'en rapportera ici qu'un seul fait, on pourra voir les autres dans l'Histoire même.

Mezeray \* parlant du mariage du Vicomte de Turenne (c'est le nom que portoit alors le Duc de Boüillon ; avec l'heritiere de Se-

AVERTISSEMENT Menry dan, dit que le Roy, \* fit le Vicomte de Turenne Marêchal de France, avant que de lui faire épouser l'heri, tiere de Sedan, sfin (dit-il) qu'il eut une qualité qui ne fût pas inferieure à la Souveraineté n Cr qu'il ne parût pas inégal a cette alliance. Ce que Mezeray dit - là, est d'autant plus éyidemment faux, qu'il est contraite aux dattes, les, plus autentiques, comme sont celle du Contrat de mariage de l'heritiere de Sedan, & celle du Brevet de Marêchal de France accorde au Duc, de Bouil est certain par ces le mariage

AVERTISSEMENT. avant que le Duc de Bouillon fût Marêchal deFrance; puisque ce mariage fut fait au mois d'Octobre 1591. & qu'il ne fut fait Marêchal de France que l'année d'après ce mariage en 1592; Cette preuve prise des dattes de ces deux Actes est si certaine&si évidente, qu'on n'a pas pu se dispenser d'abandonner & de refuter Mezeray, pour suivre les Memoires particuliers. On a été obligé de faire la même chose en quelques autres rencontres, qu'on verra dans cette Histoire: mais ce n'a jamais été que sur des preuves aussi certaines & aussi autentiques que celles qu'on vient de rapporter. Au reste en s'attachant à la verité de l'Histoire, l'on n'a rien négligé de tout ce qui pouvoit rendre cet Ouvrage agréable au Public.



# SOMMAIRE

## **489 489 489 489** 484 489 489 489 489 489 489

# S O M M A I R E du premier Livre.

[ Aissance illustre de Henry de la Tour d'Auvergne Vicomte Ae Turenne. Il n'avoit qu'un an lorfqu'il perdit sa Mere . & il n'en avois que deux lorsqu'il perdit son Pere. Anne de Montmorency Connêtable de France son grand-Pere se charge de son éducation: pour y veiller de plus près il le fait venir auprès de lui à Chantilly. Il lui donne un Gouverneur & un Précepteur. Belles qualitez que le jeune Vicomte fait paroître des sa plus tendre jeunesse. disposition aux sciences. Grands sentimens que le Connétable lui inspire. La Connêtable sa grande-Mere lui fait ôter son Précepteur.Raisons qu'elle eut pour en user ainsi. Mort de Henry second. François second lui succede. Samort après un an & demi de 4.4

SOMMAIRE.

de regne. Charles IX. âgé de dix ans & demi est son Successeur. Etat du Royaume & de la Cour. Deux Religions en France , la Catholique & la Calviniste, les Princes du Sang & tous les Grands du Royaume se partagent entre ces deux Religions. Ce partage produit de grandes Guerres-civiles. Le Prince de Condé, l'Amiral de Coligny, les Chatillons, &c. se déclarent pour les Calvinistes. Le Connétable revient à la Cour, & y amene le jeune Vicomte de Turenne. Il le présente à la Regente, au Roy & aux Princes ses Freres; il en est fort bien reçû, & en particulier de la Reine à qui il avoit l'honneur d'appartenir. Il s'attache au Duc d'Alençon, & le préfere au Duc d'Anjou. Le Connétable n'approuve pas se choix, mais il est obligé de le souffrir. Qualitez du Duc d'Alençon qui devient dans la suite bien different de ce qu'il étoit alors. Tout se prépare à la Guerre-civile: on léve des Troupes de part & d'autre. Tom. 1.

SOMMAIR E.

Grand different entre le Duc d'Anjou & le Prince de Condé pour la Lieutenance Générale du Royaume. Le Duc d'Anjou l'emports. Entrepris se de Meaux. Bataille de Saint-Denys. Mort du Comnétable au grand préjudice du Vicomte de Turenne on L'on remarque des lors beaucoup d'am bition, beaucoup de cour & un grand penckant pour la Guerre. Il demande à servir sous le Duc d'Ann jou. Sa grande jeunesse est cause qu'on le lui refuse. Il s'attache de plus en plus au parti du Duc d'Alençon, A quoi il s'occupoit pendant la Guers re. Le Gouverneur du Duc d'Alencon tache de rompre l'union de ce Prince avec le Viconste de Turenne. Ge qui arriva à cette occasion Bataille de Jamac & de Monsontour. Le Prince de Condé y est tué. La Paix se fait. Le Roy épouse la fille de l'Empereur. Grandes réjouissainces qui se firent à cette occasion. Rang qu'y tent le Vicomte de Turenne. L'on régocie le mariage du joune Roy de

# SOMMAIRE.

Navarre avec Marguerite de Pranse. On attire sous ce prétexte à Paris tous les Grands du parti Calvineste. Most de la Reine de Navarre. Ambasfade du Marêchal de Monsmerency en Angleserre. Le Vicomse de Tweene l'y accompagne. L'Amiral de Goligny est affaffiné. Massacre de le Saint Barthelemy. La Guerre-eivile resommence. Le Duc d'Anjou. affrege la Roshelle. Tous les Princes Fles Grands des doux partis vont forbir à se Siege. Le Vienner de Tivrenne obtient enfin la permission by alter. Ce que se passa à ce Siege. La -part qu'y ent le Vicomte de Turenne. La Nove qui commandeit dans la Roshelle la quitté, & se rend au Camp du Roy. Ce qu'il y fit i ses caballes & ses intrigues en faveur da parti Calviniste. La pari qu'y eut le Visomme de Turenne. Le Duc d'Anjou est élà Roy de Pologne. Cette élection fournit un pretexte au Duc d'Anjou pour faire la Paix. Le Siege de la -Rochelle est levé. Tom les Princes &

les Seigneurs retournent à la Cour-La jalousie du Roy contre le nouveau Roy de Pologne l'oblige de partir de France plûtôt qu'il n'avoit resolu. Les avances qu'il fit avant son départ au Vicomte de Turenne pour se l'attacher. Il persiste dans son attachement pour le Duc d'Alençon, dont il cut depuis tout le temps de se repentir. · Le Duc d'Alençon renoue ses intriques avec les Calvinistes. La part qu'y eut le Vicomte de Turenne. Un mal entendu rompt toutes les mesures qu'on avoit prifes, & découvre toutes les intrigues. Le Vicomte de Turonne s'en tire avec beaucoup d'adresse & de résolution. Il gagne même la confiance du Roy jusques à se faire nommer pour aller traiter avec Guitry qui avoit paru armé pour les -Calvinistes aux environs de Saint Germain. Singularité de cette avanture. Habileté du Vicomte de Turenne dans cette occasion. Il obtient de Guitry qu'il viendroit trouver le Roy : ce que d'autres Députez n'a-

SOM WATRE. voient pû obsenir. Fermeté & resolution de Guitry. Le Duc d'Alençon qui avoit pris le nom de Duc d'Anjou depuis l'élection de son Frere à la Couronne de Pologne's renouvelle ses intrigues avec Guitry, & forme de nouvelles caballes. Il fe confie à la Mole & à Coconas, ce qui donne de la défiance au Vicomte de Turenne. Il entre dans toutes ces intrigues. mais avec tant de précautions qu'on ne l'en soupçonne que foiblement. La maladie du Roy empire, & l'on commence à desespérer du recouvrement de sa santé. La Reine Mere qui voulois conserver la Couronne au Roy de Pologne, fait tant par les mouvemens qu'elle se donne, qu'elle découvre toutes les intrigues du Duc d'Alencon & des Seigneurs de son parti. Elle donne des Gardes à ce Prince & au Roy de Navarre. Les Marechaux de Montmorency & de Cost sont arrê tez. Il en coûte la tête à la Mole & à Coconas qui sont éxécutez. Le Vicomte de Turenne est soupçonné, mais SOM MAIRE

il n'y a par affez de preuves pour lo faire arrêter. La Reine juge à propos de l'éloigner de la Cour, & lui fais ordonner par le Roy d'aller servir en Poitou avec sa compagnie d'Homemes d'armes sous le Duc de Monspensier. En passant par Paris il se conduit d'une maniere qui donne lieu à de nouveaux soupçons. Il tâche en wain de s'en justifier auprès du Rop. Ce Prinse change l'ordre qu'il lui sovoit donné d'aller servir en Poisou, & lui ordenne d'aller servis en Lanquedoc sous le Marêchal Danville son encle. Avant de partir de l'aris il prend des mesures pour établir une correspondance avec le nouveau Duc d'Anjou. Ses intrigues sont découvertes. Le Roy envoie ordre de l'arrêter à tous les Gouverneurs des Villes par où il devou passer. Il en est averti. Il évite ce danger en prenant des chemins détournez. Il arrive en Auvergne où il se croïeit en sûreté. Le Roy en est averti. Il envoie aussitôt un Enseigne des Gardes du Corps pur l'arrêter. Le Vicomte de Turenne ddige oet Officier à retourner à la Cour sans avoit énéeuté sa commission. Saint Heran Gouverneur d'Auvergne écrit à la Cour pour lui faire comprendre le danzer qu'il y auroit à entreprendre d'arrêter le Vicomte de Turenne tant qu'il seroit dans la Province, Il y court divers dangers qu'il n'évite que par un bonheur extraordinaire. Le Comte de Ventadour son oncle reçoit un ordre de la Cour de se saisir de la Vicomté de Turenne. Il l'execute & le Vicomte est obligé de saxetirer à Bouzoles, La Cour envoie à Danville pour l'obliger à lui remetere le Gouvernement du Languedoc. On lui propose des conditions avantageuses, entre autres l'épée de Connêtable. Danville les refuse. Sur son refus le Roy lui ôte le Gouvernement du Languedoc, il y fait marcher le Prince Dauphin avec l'Armée qu'il commandoit pour en chasser Danville qui se maintient dans son Gouvernement malgré la Cour.

## SOMMAIRE,

Le Vicomte de Turenne apprend ces striftes nouvelles à Bouzoles. Elles lui font faire de très-sages réslexions que l'on rapporte. La mort du Roy change la face des affaires. Le Vicomte se retire à Turenne,



HISTOIRE



## HISTOIRE

DE LA TOUR

DAUVERGNE.

DUC DE BOUILLON.

LIVRE PREMIER.



tes d'Auvergne, Ducs d'Aquitaine. C'est de cette Maison que décendoit François troisséme du nom, Vicomte de Turenne. En mil cinq cent quarante-cinq il épousa Eleonore de Tom. I. Montmorency, fille aînée d'Anne de Montmorency Duc, Pair, Connestable & Grand-Maître de France, & de Magdelaine de Savoye sa femme, François troisième eut de ce mariage deux enfans, Magdelaine mariée en 1572. à Honorat de Savoye son coufin germain, & Henry I. du nom, connu d'abord sous le nom de Vicomte de Turenne, & depuis sous celui de Duc de Boüillon, dont j'écris l'Histoire,

Il nâquit au Château de Joze en Auvergne, le 28. de Septembre de l'année 1555; il fut baptisé par Guillaume du Prat Evêque de Clermont, & presenté au Baptême par le Marquis de la Faïete, au nom d'Henry II. Roy de France, dont il lui donna le nom. Il n'avoit pas encore un an lorsqu'il perdit sa mere, & il n'en avoit guere plus de deux lorsqu'il perdit son pere. Ce Seigneur sur blessé & fait prisonnier à la bataille de Saint-Quentin en 1557, & il mourut trois jours après le 18. Août de ses blessures.

: Ce contre-temps ne promettoit rien de bon pour l'éducation de Henry son fils. Avec un grand nom & de grands biens il eut passé sa jeunesse dans une Province, éloigné de la Cour & des grandes Charges ausquelles sa naissance & ses grandes alliances lui donnoient droit de prétendre; livré à lui-même, ou tout au plus à un Gouverneur tel qu'on les avoit alors, c'est-à-dire peu propres à sormer un jeune Seigneur, & à lui ouvrir le chemin auxgrands emplois qu'il soutint depuis avec tant de gloire.

Le Connêtable de Montmorency son grand-pere qui avoit été fait prisonnier à la bataille de Saint-Quentin, dont on vient de parler, n'eut pas plûtôt recouvré sa liberté, qu'il crut devoir remedier à cet inconvenient, & se charger lui-même du soin de l'élever. Le Vicomte de Turenne ne pouvoit pas tomber en de meilleures mains. Le Connêtable étoit alors l'homme de la plus grande réputation qui fût en France. Son experience, sa valeur, sa probité, son génie, ses grands talens égalloient sa naissance, & sa fortune. Sa faveur auprès de Henry II. étoit encore au plus haut point où l'on l'ent vûë, & s'il eût été moins attaché HISTOIRE DE HENRY au bien, & plus heureux à la guerre, on peut dire que rien ne lui eût manqué,

Un de ses premiers soins après avoir recouvré sa liberté sut de faire venir à Chantilly Henry son petit-sils, & Magdelaine sa sœur, pour leur donner une éducation qui répondît à leur naissance.

Les parens de Henry n'ayant pû convenir d'un Tuteur, le Roy Henry II. fit nommer un Curateur par un Arrêt du 14. Janvier 1557, vieux stile. Ce fut Marcellin de Champetieres qui fut chargé de l'administration des biens du jeune Vicomte. Le Connêtable lui recommanda de payer les dettes, de faire faire exactement les réparations, de faire valoir les terres, & de lui envoyer toutes les épargnes qu'il feroit, afin que le jeune Vicomte de Turenne pût s'en servir, lorsqu'il feroit en âge de le faire avec honneur.

Les ordres du Roy & ceux du Compans les Connêtable furent si bien executez, que le Vicomte de Turenne a avoité depuis que lorsqu'il entra en posses, sion de son bien, il se vit en état de soutenir des dépenses ausquelles il ne put plus fournir dans un âge plus

Duc de Bouillon. Liv. I. 's avancé, quoiqu'il eût alors de grandes charges, de grands appointemens du Roy, & qu'il eut épousé l'heritiere de Boüillon & de Sedan; c'est ce qui fait bien voir que la plus sure ressource des gens de qualité, quelques riches qu'ils puissent être, est, que leurs biens soient bien gouvernez, & quand cela se peut, de ne s'en sier qu'à eux-mêmes.

A l'âge de six ans, le Connêtable donna au Vicomte de Turenne un Gouverneur & un Précepteur. Le Connêtable s'étoit appliqué à les bien choisir, cependant le Gouverneur ne se trouva pas du goût du jeune Vicomte. C'étoit un homme colere, bizare, peu appliqué, & dans le fond peu propre à former un jeune Seigneur d'une aussi grande esperance que l'étoit le Vicomte de Turenne.

Il ne laissa pas d'en souffrir assez long-temps, mais ensin l'antipathie qu'il avoit pour lui devint si forte, qu'il ne pût plus la dissimuler: il s'en plaignit au Connêtable & le pria de lui donner un autre Gouverneur. Rien ne sert plus à former les enfans, que de s'accoutumer à les traiter de bonne heure en personnes raisonnables. À iij

## HISTOIRE DE HENRY

C'est ainsi que le Connêtable en usoit avec son petit-fils. Ce grand homme ne prétendit point que son choix l'emportat sur le dégoût d'un enfant: il écouta ses plaintes, il examina si elles étoient bien fondées, & quand il eut reconnu qu'il avoit raison, il lui ôta son Gouverneur, & lui en donna un autre. Il s'appelloit Raffignac, d'une bonne & ancienne famille, dans le bas Limosin, & il avoit été Page du Pere du jeune Vicomte. Il étoit fils d'un Chevalier de l'ordre du Roy; il est qualifié dans plusieurs Actes, Chevalier de l'ordre du Roy, Gentilhomme ordinaire de la Chambre de Monsieur le Duc d'Anjou, Gouverneur de Monsieur le Vicomte de Turenne, Lieutenant de sa Compagnie de cinquante hommes d'armes. Au reste c'étoit un Gentilhomme d'un vrai merite, sage, honnête, appliqué. Il avoit grand soin de former les mœurs du jeune Vicomte, & de lui inspirer les sentimens dignes d'un Seigneur de sa naissance. Il sçavoit s'en faire aimer, honorer & craindre: qualitez si nécessaires à un bon Gouverneur, que, qui manque d'une des trois, n'est point capable de cet emploi.

Duc be Bouillon. Liv. I. 7 Pour ce qui est de son Précepteur, c'étoit un homme capable, comme on l'étoit alors. Il lui apprenoit la langue Latine & les premiers élemens de la Sphere, & de la Geographie. Comme le Vicomte de Turenne avoit naturellement beaucoup d'esprit, & qu'il aimoit l'étude, il y fit en peu de temps de si grands progrès qu'ils devinrent suspects à la Connétable sa grande mere. Elle étoit treszelée Catholique, aussi-bien que le Connêtable. Elle voioit avec chagrin que ses neveux de Chatillon commençoient à s'entêter du Calvinisme, qui passoit alors pour la Religion des Sçavans & des beaux esprits. Elle apprehenda que l'étude des belles lettres ne fût une occasion au Vicomte de Turenne son petit-fils, de se laisser prevenir des nouvelles opinions. Sur un prejugé si mal fondé, elle pressa tant le Connêtable de lui ôter son Précepteur, qu'enfin elle l'obtint.

Cela lui fut d'autant plus aisé que le Connêtable lui-même qui ne sçavoit ni lire, ni écrire, étoit du sentiment que les belles lettres n'étoient pas nécessaires à un jeune Seigneur,

A iiij

destiné aux emplois de la Cour, & à la profession des armes. Il croioir qu'il lui suffisoit de s'appliquer aux exercices qui sont propres à fortisser le corps; que pour l'esprit, il se formoit beaucoup mieux par l'usage de la Cour, & du grand monde, que par la secture des livres, & par toutes les connoissances qu'on peut acquerir dans le Cabinet.

On est bien revenu de cette erreut. & l'on est à present bien persuadé que rien ne polit tant l'esprit & n'adoucit davantage les mœurs, que l'étude des belles lettres. Elles ne nuisent point à la profession des armes; elles sont d'une utilité infinie pour les autres emplois qu'on peut avoir à la Cour & dans l'Etat. Aussi quand quelques années après le temps dont nous parlons, les Polonois vinrent en France offrir leur Couronne à Henry III. ils ne pouvoient assez s'étonner que la Noblesse Françoise négligeat l'étude des langues & des belles lettres, au point qu'elle la négligeoit alors.

Ce ne fut pas un petit chagrin pour le Vicomte de Turenne, de se voir privé de son Précepteur, & d'être réduit à apprendre à monter à cheval,

Due de Bouition. Liv. I. 🐠 à danser . & à faire des armes. Il y réussissification fort-bien, mais quelque panchant qu'il eût pour ces exercices & pour la guerre, où il acquit depuis tant de gloire; il sentoit bien qu'il étoit né pour tous les autres emplois qui pouvoient convenir à un homme de sa naissance, & qu'il n'y en avoit point qui fussent au-dessus de lui. y parvint depuis, & ce fut alors (comme il le dit dans ses Memoires) Memoiqu'il ressentit bien vivement le tort resduDuc qu'on lui avoit fait en l'empêchant de Bouilde s'appliquer à l'étude des belles lettres. Ce qu'il y eut en cela de plus fâcheux est que la Connêtable ne parvint pas par-là à ce qu'elle prétendoit. Le Vicomte se laissa depuis prévenir des nouvelles opinions ; il fit hautement profession du Calvinisme, & personne n'y parut plus attaché que lui. Comme l'ignorance où l'on vivoit alors est une des choses qui a le plus contribué aux progrès de cette heresie; il y a bien de l'apparence que si le Vicomte de Turenne eut été mieux instruit, il ne s'y fût pas laissé si aisément entraîner, ou du moins qu'il ne s'en fut pas si fort entêté. Quoiqu'il en soit, le Connê-

10 HISTOIRE DE HENRY table crut qu'il devoit dédommager le Vicomte de Turenne de la perte de son Précepteur, en s'appliquant lui-même à lui former le cœur & l'efprit. Il en avoit alors tout le loisir. La mort d'Henry II. l'avoit fait décheoir de cette grande autorité où il s'étoit vû sous le regne de ce Prince. La Maison de Guise ennemie décla-P'Avila. rée de celle de Montmorency avoit Histoire pris le dessus : Elle s'étoit prévaluë es Civi- de l'ascendant que Marie Stuart Reine d'Ecosse leur Niece, la plus belle Princesse de son temps, avoit sur l'esprit de François II. qu'elle venoir d'épouser. Catherine de Medicis mere du jeune Roy, qui vouloit à quelque prix que ce fût, se maintenir dans la Regence au préjudice des Princes du Sang, que le Connêtable favorisoit, s'étoit étroitement unie avec la Mai-Elle haissoit les fon de Lorraine. Chatillons neveux du Connêtable. depuis qu'elle s'étoit apperçûe qu'ils favorisoient les prétentions des Princes du Sang, & cette haine jointe au desir de s'acquerir les oncles de la jeune Reine , l'avoit portée à obliger le Connêtable à se défaire de sa char-

ge de Grand-Maître de la Maison du

es de

Duc de Bouillon, Liv. I. ii Roy, en faveur de François Duc dé Guile. Cette mortification fut suivie d'une autre : elle lui fit ordonner par le Roy de se retirer de la Cour 🕻 & ce Prince avoit ajouté qu'il vouloit se servir desormais de ses oncles de Guise pour le Gouvernement de l'Etat. Ainsi le Connêtable contraint de vivre comme un Particulier à Chantilly, se trouvoit réduit aux soins de fa famille. Le Vicomte de Turenne profita de cette conjoncture fi desavantageuse à la Maison de Montmorency. Comme il étoit fort aimé du Connetable, il ne le quittoit presque Memoi point. Il se formoit à la sagesse & à la ses de vertu sur les exemples de ce grand- Henry homme; il étudioit ses sentimens, & Bouillos il remarquoit jusques aux moindres paroles qu'il lui entendoit dire. Le Connêtable de son côté qui lui trouvoit une ouverture d'esprit beaucoup au-dessus de son âge, se plaisoit à l'instruire, & à lui inspirer ces grands sentimens d'honneur & de religion, dont il étoit lui-même si rempli. Il lui disoit souvent que la crainte de Dieu étoit le fondement de toutes les vertus, qui peuvent former un honnête homme, même selon le monde :

Histoire de Henry

Que l'irreligion au contraire, alors si commune, étoit le plus dangereux de tous les vices; qu'on ne pouvoit conter sur un homme qui en étoit atteint. Il lui recommandoit souvent l'affection au bien de l'Etat, & la fidelité envers le Roy. Il ajoutoit par rapport à la situation presente des affaires de sa Maison, qu'une longue prosperité étoit la chose du monde la · plus capable de corrompre le cœur ; qu'un peu d'adversité n'étoit pas un si grand mal qu'on pourroit se l'imaginer; qu'il ne sçavoit point de meilleure chose pour se former à la vertu, & qu'il ne connoissoit rien de plus grand qu'un honnête homme aux prises, avec la mauvaise fortune, & qui demeuroit attaché à son devoir malgré toutes les contradictions qu'elle étoit capable de lui susciter. Par ces discours le Connêtable formoit l'esprit & le cœur de son petitfils. Le Vicomte de Turenne en profita si bien qu'à l'âge de dix ans on le jugea capable de paroître à la Cour.

Elle étoit alors dans une situation bien differente de celle où elle avoit été sous le regne de François II. Ce Prince qui n'avoit pas encore dix-

Duc Dt Bouillon. Liv. I. 17 huit ans, mourut après un an & demide regne. Charles I X. son frere âgé seulement de dix-ans & demi, sui Succeda sur la fin de l'année 1560. Comme les minoritez des Rois sont sujettes à de grandes révolutions, la Maison de Lorraine déchûe tout d'un coup de cette grande autorité, où on l'avoit vûë sous le regne précedent. le parti du Connêtable prit le dessus : & si les Princes du Sang n'obtinrent pas tout ce qu'ils prétendoient, ils Furent au moins dans une toute autre, consideration qu'ils n'avoient été sous le regne précedent. On ne put même se dispenser de donner la Lieutenance Generale du Royaume à Antoine de Bourbon Roy de Navarre, premier Prince du Sang, & on le fit dans la vûë d'empêcher la guerre civile, à laquelle on voioit de grandes dispositions.

Cependant, Louis Prince de Condéfon frere, Prince vaillant, mais ambitieux & inquiet; choqué de ce qu'il n'avoit pas obtenu toute la part qu'il prétendoit au Gouvernement, ne pensa plus qu'à former un parti dans le Royaume & à s'en rendre le Chef. Les Huguenots s'offrirent à seconder ses

14 Histoire de Henry desseins, il se déclara leur Protecteur. Ce fut ce qui donna lieu à la premiere Guerre-civile, ou de Religion. Les vûës des Huguenots étoient d'obtenir la liberté de conscience, celles du Prince de Condé alloient à s'attirer de la confideration, & à rendre sa fortune meilleure. Antoine Roy de Navarre, & François Duc de Guise, périrent dans cette guerre. Le premier fut tué au siege de Rouen. Le second fut assassine par, Poltrot, au siege d'Orleans. La mort de ces deux grands Hommes ne contribua pas peu à augmenter l'autorité du Connêtable. Il n'étoit pas seulement considerable par lui - même, par sa charge de Connêtable, la premiere du Royaume, par les grands services qu'il avoit rendus à la Couronne; l'étoit encore par quatre fils tous bien-faits, & qui avoient chacunleur mérite particulier. Il l'étoit aussi par ses trois neveux de Chatillon. Ses quatre fils étoient les Marêchaux de Montmorency & d'Anville, les Seigneurs de Meru & de Toré; il avoit eû un cinquiéme fils nommé le Seigneur de Montberon, qui fut mé à la baraille de Dreux. Ainsi dans

Due de Bouillon, Liv. I. 14 le temps dont nous parlons, il ne restoit que les quatre qu'on vient de nommer. Les Chatillons nevenx du Connêtable, étoient Gaspard de Coligny Amiral de France, François d'Andelot Colonel General de l'Infanterie Françoise son frere. & Oder Cardinal de Chatillon son autre frere. Ils étoient tous trois parfaitement unis, & dans une estime singuliere de gens de cœur, de tête, & d'execution. Pour achever de donner une idée generale de ceux qui ont le plus! de part aux commencement de cette Histoire, je dois ajouter que Charles! IX. avoit deux freres, le Duc d'Anjou & le Duc d'Alençon; que la Maison de Guise avoit alors pour Chef le Cardinal de Lorraine, le Duc d'Aumale, & le jeune Duc Henry de Guise fils de François de Guise, assassiné par Poltrot; & que Michel de l'Hôpital étoit Chancelier de France.

Le Vicomte de Turenne fut prefenté au Roy, aux Princes ses freres, & à la Reine mere Regente, par le Connêtable. Comme ce jeune Seigneur étoit bien fait, & que dès-lors il promettoit beaucoup; il fut tout

Histoire de Henry à fait bien reçû du Roy, & des Princes ses freres. La Reine mere le reçut avec d'autant plus de distinction que la mere de cette Reine nommée Magdelaine, Comtesse de Boulogne & d'Auvergne, étoit de la Mailon du Vicomte. Elle en faisoit tant de cas que toute Reine de France qu'elle étoit, elle écarteloit toûjours les armes de sa mere, avec celles de son

pere.

On regarda dès-lors ce jeune Seigneur comme un homme qui iroit Ioin, & qui pouvoit aspirer aux plus grandes fortunes de la Cour. Tout le monde croioit qu'il s'attacheroit au Duc d'Anjou, Prince bien-fait, qui promettoit beaucoup, & qui étoit singulierement aimé de la Reine mere. Cependant l'inclination, la conformité d'âge, & peut-être certaines circonstances qui ont coûtume de déterminer, firent qu'il s'attacha au Memoi. Duc d'Alençon. Ce Prince étoit seus de lement de six mois plus âgé que lui ; lenry de il étoit d'une taille moyenne, mais

ouillon bien prise; il avoit le tein brun, mais vif; de beaux traits; une phisionomie prévenante; l'esprit doux & aisé, & les inclinations les meilleures du

Duc be Bouition. Liv. I. 17 monde. Il changea bien depuis, la petite verole lui gâta tous les traits, il devint laid, & les personnes vicieuses dont on le laissa approcher, jointes à la mauvaise éducation & aux mauvais exemples, corrompirent enfin son bon naturel, & le précipitérent dans une infinité d'entreprises mal concertées. Elles furent cause de sa mort à la fleur de son âge, & elles penserent faire périr le Vicomte de Turenne, & tous ceux qui eurent le malheur de s'attacher à lui. Le Connêtable qui avoit pour maxime qu'il faloit toûjours s'attacher directement au Roy, désaprouva d'abord l'attachement du Vicomte de Turenne pour le Duc d'Alençon; mais comme il ne se défioit pas alors du grand changement' qui arriva depuis en la personne de ce jeune Prince; qu'il s'étoit persuadé d'ailleurs qu'il faloit donner quelque chose à l'inclination des jeunes gens, il ne jugea pas à propos de s'y opposer. Il se contenta de lui dire, que quelque engagement qu'il pût prendre, il ne faloit jamais rien faire contre le fervice du Roy; que c'étoit tôt ou tard le parti dominant, & qu'il n'y avoit

18 Histoire de Henry

point de liaison qu'on ne dût rompre dès qu'on s'appercevoit qu'elle pouvoit nous porter à faire la moindre chose contre la fidelité qui lui est dûë. Il lui citoit sur cela l'exemple qu'il lui en avoit donné, & le faisoit ressouvenir que quoi qu'il eut eu avec le Prince de Condé les liaifons les plus étroites, & que les Chatillons ses neveux lui fussent treschers, il n'avoit pas hesité à se déclarer contre-eux, lorsque l'interêt du Roy & de la Religion Catholique l'avoit demandé. Il eût été à souhaiter que le Vicomte de Turenne eût toûjours conformé sa conduite à des sentimens si sages. En effet, ces avis étoient d'autant plus importans, que tout étoit alors disposé à de grandes brouilleries. Le Prince de Condé paroissoit mécontent, les Chatillons s'étoient déclarez pour lui. La Maison de Guise faisoit tous ses efforts pour recouvrer l'autorité qu'elle avoir perdûe. Les Huguenots devenus plus puissans depuis la premiere guerrecivile, se plaignirent hautement de ce qu'on observoit mal les Edits donnez en leur faveur. Les Catholiques au contraire trouvoient mauvais qu'on

Duc be Bouillon, Liv. I. 19 les cût accordez, & s'opposoient de tout leur pouvoir à leur exécution, La Maison de Guise & le Connêtable même, toûjours zelé pour l'ancienne Religion, favorisoient leure plaintes. La Regente assez indifferente pour la Religion, mais toûjours attentive à conserver son autorité, panchoit tantôt du côté des Catholiques, tantôt de celui des Huguenots. selon qu'il convenoit à ses interêts. Les chefs de ces derniers pleins de défiances, & qui reconnoilsoient la faute qu'ils avoient faite d'avoir abandonné la Cour dès le temps des premiers troubles, faisoient tous leurs efforts pour s'y rétablir, mais ils y trouvoient des obstacles qui n'étoient pas aisez à surmonter. Tout le monde à la Cour prenoit parti pour ou contre; tout paroissoit disposé à une grande révolution.

Le Vicomte de Turenne étoit trop jeune pour prendre aucun engage-res du ment; mais comme la bienveillance buc du Roi, de la Reine, & des Princes lon lui donnoit toutes les entrées qu'il eût pû souhaiter jusques dans les Confeils où sa présence n'étoit point suf-pecte, il écoutoit tout, il remarquoit

HISTOIRE DE HENRY tout, & se formoit de bonne heure au secret, aux intrigues de la Cour. & aux grandes affaires. Le Connêtable qui ne le perdoit point de vûe, & qui lui trouvoit un fond d'esprit audessus de son âge, aidoit lui-même à lui faire faire les réflexions qui convenoient à l'état present des affaires. Il lui marquoit le caractere de tous ceux qui jouoient les plus grands rôles à la Cour. Il lui apprenoit à se connoître en hommes, & à percer ces dehors specieux qui imposent fouvent aux personnes ses plus éclairées. Sans cette connoissance ( lui 20 disoit-il ) on s'expose à commettre » les plus grandes fautes; on donne les emplois les plus importans à des hommes présomptueux qui n'ont pour tout mérite qu'une ambition outrée & mal » entendue, ou le talent de plaire. Ils ne manquent guere à se perdre & à » entraîner dans leur ruine rous ceux » qui se sont attachez à leur forrune. » Mais ce qu'on ne peut assez déplorer, » c'est que les Etats les mieux établis périssent souvent avec eux. Le Vicomte de Turenne n'éprouva que trop dans la suite de sa vie la verité de cette reflexion. Il perdit trop tôt le

Duc de Bouillon. Liv. I. 21. Connêtable qui lui manqua lorsque ses conseils lui étoient les plus nécessaires. Il prit quelque fois de mauvais partis, & il apprit à ses dépens qu'il lert de peu d'avoir l'esprit rempli de grandes maximes, si on ne sçait pas

les appliquer.

Pendant qu'on étoit à la Cour dans les agitations qu'on vient de representer, on apprit que le Duc d'Albe assembloit une armée en Italie, & qu'il devoit passer près des frontieres de France pour la conduire dans les Païs-bas. Comme on avoit congedié presque toutes les troupes ensuite de la paix conclue après la premiere guerre-civile, & qu'on tient pour maxime, qu'un Prince doit armer quand ses voisins lui en donnent l'eremple, fur-tout quand leurs armées doivent s'aprocher de ses Frontieres, cette nouvelle donna lieu au Prince de Condé & à l'Amiral de conseiller au Roy de lever six mil Suisses, & de faire d'autres levées dans le Royaume. La Regente qui avoit ses vûes approuva ce conseil, & fut ravie d'avoir une occasion de lever une. armée sans que les Huguenots s'en puisent plaindre & en prendre de

22 Histoire De Henry " l'ombrage, puisque leurs Chefs l'avoient eux-mêmes conseillé. que les Suisses & les autres troupes furent levées, le Prince de Condé en demanda le commandement avec la. qualité de Lieutenant General par tout le Royaume. Il se fondoit sur ce que le Roy de Navarre son frere avoit eu cette même charge; qu'il étoit alors, comme son frere l'avoit été, le premier Prince du Sang, ou du moins le scul qui eût l'âge & la capacité de commander une armée. Il ajoutoit que le Connêtable qui pouvoit seul lui disputer le commandement des armes, y consentoit, & qu'en effet son grand âge le dispensoit des fatigues de la guerre. Qu'en un mot la Regente lui avoit promis posizivement la lieutenance generale avec les mêmes prérogatives qui avoient été accordées au feu Roy de Navarre, & que c'étoit un des articles secrets de la paix qui avoit été faite devant Orleans.

Il étoit vrai que la Regente pour obliger le Prince de Condé à faire la paix, & pour convaincre le public que les seuls interêts particuliers de ce Prince l'avoient porté à entreprendre la guerre, avoit pris avec lui e l'engagement dont il se vantoit. Mais comme elle avoit toûjours ses désaites toutes prêtes, elle répondoit qu'alors elle ne pouvoit pas prévoir que le Duc d'Anjou dût demander la lieutenance generale; que dans cette consurrence il ne devoit pas trouver mauvais si elle lui préseroit son sils, & le frere de son Roy; qu'en un mot c'étoit un different qu'il avoit à démêler avec lui, & que pour elle elle ne souhaitoit rien tant que de les contenter tous deux.

Toute la Cour étoit attentive à ce qui arriveroit de ce grand different, lorsque le Duc d'Anjou Prince alors d'une tres-grande esperance, & qui avoit beaucoup de cœur, trouva l'occasion de le terminer dans un moment. Il trouva le Prince de Condé chez la Reine, il le tira à part & lui dit avec une hanteur à laquelle le Prince ne s'attendoit pas : Qu'il avoit appris qu'il prétendoit lui disputer la Lieutenance generale: Qu'il étoit bien hardi d'entrer ainsi en concurrence avec lui. Puis mettant la main sur la garde de son épée il ajouta: S'il vous . arrive jamais de manquer au respect « HISTOIRE DE HENRY

ъ qui m'est dû, je vous rendrai aussī » petit que vous voulez être grand. Le Prince de Condé surpris de cette insulte qu'il n'avoit pas prévûë, ne répondit rien, mais son ressentiment ne pouvant être plus vif, il se retira de la Cour & ne tarda guere à renouveller la guerre-civile. De-là s'ensuivirent ces fameux évenemens qu'on trouve dans toutes les Histoires de France, l'entreprise de Meaux, la bataille de Saint Denis & la mort du Connêtable.

Ce fut une perte irréparable pour le Vicomte de Turenne. Les conseils & l'autorité de ce grand homme lui étoient d'une utilité infinie. Il avoit dès-lors beaucoup d'ambition & beau-Memol Li à la vivacité de son esprit, ne lui per-

Duc de mettoit pas de digerer (comme il le Bouillon dit lui-même) toutes les réflexions que son Gouverneur lui faisoit faire. La multitude & la grandeur des évenemens qui se presentoient continuellement à ses yeux; contentoient sa curiolité sans former son jugement, autant qu'il l'eut souhaité. Il étoit comme entraîné par les intrigues & les agitations de la Cour, & quand

DUC DE BOUILION. LIV. I. 25 **à vouloit rentrer en lui-même, ce** qu'il essaioit souvent de faire, de nouveaux objets qui survenoient, effaçoient ses premieres reflexions, & l'empêchoient d'en faire de nouvelles. Il déplore lui-même cette vivacité inquiete ; il reconnoît qu'il n'en res du peut attribuer la cause qu'au tort Duc qu'on lui avoit fait, en lui faisant quitter l'étude des belles lettres. avoue qu'elle l'eût accoutumé à s'attacher à un même objet, & a y réflechir, & qu'elle eût fixé la vivacité de son esprit : c'est une réflexion qu'on ne scauroit trop faire. Ce qui manque le plus aux jeunes gens, c'est le jugement; il ne se forme qu'à force de réflechir. Le Gouverneur du Vicomte de Turenne, qui avoit remarqué le défaut dont on vient de parler. tâcha d'y remedier, en le portant à la lecture de l'histoire. Il s'y appliqua, & comme cette sorte d'étude est aussi agréable qu'elle est utile, il s'y plut, & elle ne contribua pas peu à augmenter cette étendue d'esprit qu'on à toûjours remarqué en lui.

Cependant comme l'ambition étoit dès-lors sa passion dominante, il s'enauioit d'être sans emploi, il en parla

Tom. I.

26 Histoire de Henry " à ses oncles de Montmorency. Ils lui obtinrent du Roy le tiers de la compagnie de cent hommes d'armes vacante par la mort du Connêtable. & le commandement de quarante cinq Archers. Il n'avoit alors qu'environ douze ans. Il en sit au Roy le serment ordinaire, & ne songea plus qu'à se rendre habile dans la profes. sion des armes. Comme il étoit persuadé que l'usage y contribue plus que toute autre chose, il demanda à servir dans l'armée que le Duc d'Anjou commandoit contre les Rebelles. Sa grande jeunesse fut cause qu'il n'en put obtenir la permission. Il fut done contraint de rester à Paris auprès de la Connêtable. Il alloit souvent à la Cour, & il donnoit tous ses soins à se rendre agréable au Roy & à la Regente. Mais cette attention ne diminuoit rien de l'attachement qu'il avoit à la personne du Duc d'Alençon, Le Vicomte de Turenne étoit dès. lors des plus grands pour son âge; il avoit la taille haute, fine, & bien prise, le visage agréable, quoique pâle, & un peu trop long. Tous ses traits étoient réguliers, il avoit l'air noble, une grace & une adrelle fina

DUC DE BOUILLON. LIV. I. 27 guliere pour tous les exercices du corps : c'est ce qui faisoit que le Roy le mettoit de toutes ses parties de chasse, courses de bague, & de combats à la barriere. Ce Prince aimoit ces exercices avec une passion qui enfin lui couta la vie. Quoique le Vicomte de Turenne y réussit fortbien, il les aimoit avec plus de moderation. Il avoit compris dès-lors, qu'un homme qui veut s'avancer à la Cour, doit faire servir ses plaisirs à sa fortune; qu'il ne doit s'en occuper qu'autant qu'ils le menent à son but ou du moins qu'ils ne l'en détournent pas. La jeunesse, l'exemple, la compagnie l'entraînoient quelquefois audelà de ce qu'il s'étoit proposé, il se trouvoit souvent sur des penchans où il ne lui étoit pas aisé de se retenir, & laCour étoit alors fi corrompue, qu'on ne pouvoit la frequenter sans se sentir de l'air dangereux qu'on y respiroit. On peut dire même que le Vicomte de Turenne s'y fût perdu comme cant d'autres, il l'amour de la gloire ne l'est foutenu. Une coûtume qui étoit encore en usage en ce temps-là, ne contribua pas peu à former ses mœurs, & à lui donner cet air de

Ibid.

politesse qui est si nécessaire dans le grand monde, & particulierement à la Cour.

L'on croioit alors à la Cour, qu'il ne convenoit pas à un jeune homme de qualité de n'avoir point de Maîtresse. On avoit grand soin de l'en pourvoir. de bonne heure. C'étoit presque la premiere démarche qu'on lui faisoit faire lorsqu'il faisoit son entrée à la Cour. La Dame dont il étoit question assez fouvent ne se choisissoit pas par inclination; ce n'étoit pas même le Cavalier qui en faisoit le choix. Un parent, un ami, ceux qui s'interessoient le plus à l'éducation d'un jeune Seigneur, se chargeoient de ce soin, Souvent aussi les Dames choisisoient elles - mêmes ceux dont elles vouloient être servies. Quand le choix étoit fait, il n'y avoit devoirs, assiduitez, complaisances, services qu'on ne rendît à la Dame. Il eut été de la derniere impolitesse de ne faire pas pour elle tout ce que la passion la plus vive eut été capable d'inspirer. La Dame de son côté entroit vivement, mais fans consequence, dans les interêts de son Chevalier. Elle s'appliquoit à le former, à le dresser aux Duc DE BOUILION. LIV. I. 29 bienfeances, & aux manieres de la Cour, & du grand monde. Elle ne lui laissoit rien passer qui eût pu lui faire tort; elle l'avertissoit de tout ce qui pouvoit lui convenir. Telle étoit la coûtume de ce temps-là, dont on est aujourd'hui bien revenu.

L'on ne peut nier que le commerce d'une honnète femme, qui a de l'efprit & de la vertu, ne puisse contribuer à polir un jeune homme, à adoucir ses mœurs, à le former aux bienseances, & à la complaisance. Mais il la faut bien choîsir; sans cela on pourroit acheter bien cher ce qu'on peut rencontrer ailleurs, & ce qu'on ne doit jamais acquerir aux dépens de la vertu, & de la pureté des mœurs.

Suivant cette coûtume, le Marêchal d'Anville second sils du Connêtable, oncle du Vicomte de Turenne, lui choisit une Maîtresse. Elle s'appelloit Mademoiselle de Chateauneus, de la Maison de Rieux. Elle étoit belle & bien faire, & des plus capables de la Cour, de bien former un jeune Seigneur. Le Vicomte de Turenne luy rendoit tous les devoirs qui étoient alors en usage. L'amour ensin s'en mêla. Cette passion redou-

Ibid.

bla ses assiduitez. Il n'y perdit passion temps, car il avouë lui-même que rien n'a plus contribué à le former; a que Mademoiselle de Chateauneuf lui épargna bien des égaremens qu'il n'eût jamais évité sans son secours.

Ibid.

Les choses étoient en cet état à l'égard du Vicomte de Turenne lorsque l'on fit la Paix qui suivit les seconds troubles: on l'appella la petite Paix à cause de son peu de durée. La guerre recommença dès la même année avec plus de violence qu'auparavant. Le Vicomte de Turenne fit de nouvelles instances pour obtenir la permission d'aller servir dans l'armée du Duc d'Anjou. Sa grande jeunesse la lui sit encore refuser. La Regente qui avoit une attention particuliere à fon éducation, ne put se resoudre à lui permettre de s'exposer si-tôt aux dangers & aux fatigues de la guerre? Il fut donc contraint de demeurer à la Cour. Ce fut alors qu'il forma avec le Duc d'Alençon, cette étroite liaison, qui le jetta depuis dans de si grands inconveniens. Ce Prince l'aimoit d'inclination, & le Vicomte en avoit une tres-forte pour lui. yûcs de fortune s'y mêlerent les

Duc de Bouillon. Liv. I. 31 liaisons en devinrent plus étroites. Le Duc d'Alençon commençoit à sentir cette vive jalousie qu'il eut toûjours depuis contre son frere le Duc d'Anjou, quoiqu'il lui fût fort inferieur en toutes choses. Comme l'amour propre impose le plus souvent, il crut que s'il ne pouvoit le surpasser, il pourroit au moins l'égaler, & partager avec lui les emplois, & cette haute réputation où il étoit parvenu dans un âge, où l'on pense à peine à l'acquerir. Dans cette vûë il crut qu'il se devoit faire des créatures, & s'attacher le plus qu'il pourroit de ces jeunes Soigneurs de la Cour, qui étoient les plus distinguez par leur missance, par leurs grandes qualitez, par leurs assiances, & par le crédit que leurs Maisons leur donnoient dans les Provinces. Ce fut un des motifs qui l'attacha le plus fortement au Vicomte de Turenne.

Le Vicomte de son côté étoit déja trop éclairé pour ne s'être pas apperçû des avantages qu'auroit le Duc d'Anjou sur le Duc d'Alençon; mais tant de gens l'avoient prévenu auprès du premier, qu'il crut qu'on ne le distingueroit pas assez parmi la foule,

B iiij

& qu'il lui étoit plus avantageux d'être le premier à la Cour du Duc d'Alençon, que d'être confondu avec d'autres dans celle du Duc d'Anjou. Il se trompoit cependant; le Duc d'Anjou lui sit bien connoître depuis combien il le distinguoit, & combien il souhaitoit qu'il s'attachât à lui : mais il avoit pris son parti, son inclination l'entraîna, il crut qu'il ne pouvoit avec honneur abandonner le Duc d'Alençon.

Cependant sa liaison avec ce Prince devint si étroite, que Saint Sulpice Gouverneur du Duc en prit de l'ombrage.. Il avoit mis deux de ses fils auprès du Prince : il prétendoit qu'ils eussent le premier rang dans sa confiance. Le Vicomte de Turenne y étoit un obstacle qu'il n'étoit pas aisé de détruire; son mérite étoit si superieur à celui des deux Saint Sulpice, qu'ils ne pouvoient entrer en comparaison avec lui. Le Gouverneur en parla au Prince, & lui dit sans façon que sa liaison avec le Vicomte n'étoit point du goût de la Reine. Le Duc lui répondit qu'il le croioit mal informé, & que la Reine ne pouvoit pas desapprouver qu'il eût

Duc de Bouillon. Liv. 1. 33 de l'amitié pour un jeune Seigneur qui avoit l'honneur de lui appartenir. Le Gouverneur piqué de cette réponse, en écrivit à la Reine. Cette Princesse aimoit le Vicomte de Turenne : le soin qu'elle avoit pris jusques alors de sa fortune faisoit assez connoître qu'il ne lui étoit pas indifférent, Mais les liaisons de ce jeune Seigneur avec le Marêchal de Montmorency. qu'elle n'aimoit pas, lui étoient sufpectes, & la rendoient susceptible d'ombrages sur la conduite du Vicomte. Elle écrivit donc au Duc d'Alencon qu'elle n'étoit pas contente de cette liaison si étroite avec le Vicomte de Turenne, & que s'il y persistoir, on l'éloigneroit de lui.

Le Duc qui n'avoit point de secret pour le Vicomte de Turenne lui montra la lettre de la Reine. Ils concerterent ensemble la réponse qu'ils y seroient, & ils résolurent de la faire tres-respectueuse. Suivant ce projet, le Duc répondit à la Reine qu'il n'avoit rien plus à cœur que de mériter la continuation de ses bonnes graces, qu'il seroit bien sâché de saire la moindre chose qui pût lui déplaire; qu'il la supplioit de croire, que s'il avoit de l'affection pour le Vicomte de Turenne, l'honneur qu'il avoit de \*LaMe lui appartenir, \* & le zele qu'il lui te de Co- avoit toûjours reconnu pour son sertierine de Medi-vice, en étoient la principale cause : cis étoit que s'il lui voioit jamais d'autres sende la Maison timens, il n'attendroit pas qu'elle le

du Vicomte de Reine fut satisfaite de cette réponse,

& même elle en sçut bon gré au Vicomte de Turenne. Pour ce qui est du Gouverneur, le Duc d'Alençon le prit d'un ton un peu plus haut, il se plaignit de ce qu'on tâchoit de le rendre suspect à la Reine, & de mettre mal dans son esprit ceux à qui il rémoignoit de l'affection. Il ajouta qu'il étoit bien dur à un Prince comme lui, d'être exposé à de pareilles contradictions, qu'il ne seroit pas toûjours jeune, & qu'on poutroit se repentir un jour des mauvais offices qu'on s'efforçoit de lui rendre.

Cette menace arrêta pour quelque temps les plaintes du Gouverneur. Le Duc d'Alençon eut peu de temps après la petite verole, elle fit en lui les changemens dont on a panlé. Le Vicomte de Turenne donna dans cette occasion une grande preuve de l'atta-

Duc De Bouillon. Liv. I. 36 chement qu'il avoit pour ce Prince. Il n'avoit point eu la petite verole, celle du Duc d'Alençon étoit des plus malignes, il ne pouvoit demeurer auprès de lui sans un extrême danger : cependant il fut impossible de l'en tirer, il s'enferma avec ce Prince, & ne l'abandonna ni jour ni nuit. Cette preuve d'affection redoubla celle que le Duc d'Alençon avoit pour lui. mais en même temps elle redoubla la plouse dont Saint Sulpice étoit pénétré. Il renouvella ses plaintes, il s'efforça de donner de nouveaux ombrages à la Reine. Bien loin d'y réussir, cette Princesse qui ne pensoit qu'à Memoi. s'attirer la confiance des Princes ses du enfans, & qui pour l'avoir fans par- Bouillon tage leur inspiroit sans cesse de se défier de tous ceux qui les approchoient, sit confidence au Duc d'Alençon de tout ce que son Gouverneur lui avoit dit. Elle ajouta qu'il devoit se désier de lui, qu'il ne pensoit qu'à l'avancement de ses enfans, qu'en un mot il ne devoit se fier qu'à elle, & tenir tout le reste pour suspect.

Il est étrange qu'une Princesse si habile pût se résoudre à donner à ses enfans des conseils si dangereux, &

26 Histoire de Henry qui n'alloient à rien moins qu'à la finqu'elle se proposoit. Il lui étoit aisé de juger qu'en leur inspirant de la défiance pour tout le monde, elle même y seroit exposée, & qu'ils pratiqueroient ses leçons à son égard comme à celui des autres. Elle avoit. d'autant plus lieu de le craindre de la part du Duc d'Alençon, qu'il n'y avoit personne qui ne s'aperçût de la préference qu'elle donnoit au Ducd'Anjou; & qu'à son autorité près, elle étoit disposée à tout sacrifier en sa faveur. D'ailleurs au lieu d'aider le Gouverneur du Prince à connoître ses inclinations afin qu'il pût corriger les mauvaises, & fortifier les bonnes; elle accoutumoit son fils à une dangereuse dissimulation qui alloit à rompre toutes les mesures qu'on eût pû prendre pour lui donner une bonne Education. Telles étoient les fuites du conseil de la Reine, mais elle vouloit regner : tout ce qui sembloit favoriser cette passion lui paroissoit utile.

Pendant que ce qu'on vient de raconter se passoit à la Cour, le Duc d'Anjou gagna les batailles de Jarnac & de Moncontour. Le Prince de Condé sut tué à la premiere, & le

L'an 1569.

Duc de Bouillon, Liv.I. 27 jeune Roy de Navarre avec le jeune Prince de Condé son cousin furent reconnus Chefs du parti des Pretenreformez; mais comme leur grande jeunesse ne leur permettoit pasde se charger du poids des affaires. le commandement des armées & la principale autorité demeurerent l'Amiral de Coligni. Ces victoires remportées par le Duc d'Anjou lui acquirent une gloire qui augmenta la jalousie du Duc d'Alençon. Il ne pouvoit souffrir de demeurer oisif à la Cour, pendant que son frere à la tête des armées acqueroit une réputation qui se répandoit dans toute l'Europe. Les jeunes Seigneurs qui étoient auprès de lui, entroient dans tous ses sentimens. Le Vicomte de Turenne & quatre autres qui lui étoient fort attachez, y entroient plus que les autres; rien n'égaloit l'impatience qu'ils avoient de se signaler. Un jour qu'ils s'entretenoient des grandes actions du Comte de Brissac, & du bonheur de ceux qui pouvoient se former sous la conduite d'un si grand Capitaine, il leur prit envie de se dérober de la Cour, & d'aller lui offrir leurs services. Le plus âgé.

Histoire de Henry d'entre eux n'avoit pas plus de quinze ans. Mais comme il suffit aux jeunes gens de souhaiter ardemment une chose pour la croire aisée, rien ne leur paroissoit plus facile que l'execution de ce dessein. Ils n'avoient dans la tête que rencontres, que combats, qu'assaults, que prise de Villes. La victoire les suivoit en tous lieux, il ne leur faloit qu'une Campagne pour devenir de grands Capitaines. Quand il fut question de regler le jour de leur départ, ils trouverent qu'il y avoit plus loin qu'ils ne pensoient du projet à l'execution. Leurs équipages dépendoient de leurs Eeuvers qui ne leur eussent pas donné un cheval sans l'ordre de leurs Gouverneurs. L'argent fut encore plus difficile à recouvrer; ils ne sçavoient ni routes, ni chemins, en un mot tout leur manquoit. Ce qu'il y eut de pis fut que le jeune Bonnivet, qui devoit être du voyage, ne put s'empêcher d'en parler à son Gouverneur. Celui du Vicomte de Turenne en fut averti; on les fait suivre par tout sans qu'ils s'en apperçoivent, on rompt toutes leurs mesures. Cependant comme ce projet ne venoit que d'une

Ê

Due be Boutlon. Liv. I. 200 soble émulation, ils en eussent été quites pour quelques réprimandes si Saint Sulpice qui ne pouvoir revenir de sa jalousie contre le Vicomte de Turenne, n'en eut pris occasion de bai rendre de mauvais offices. Il infpira au Due d'Alençon de trouver mauvais qu'il eût fait ce complot sans sa participation; il en parla à la Reine Mere comme d'un étourdi capable de porter le Duc d'Alencon aux entreprises les plus mal concertées. En un mot ce ne fut pas un petit. embarras au Vicomte de Turenne. de raccommoder tout ce que ce proiet mal entendu avoit dérangé; il en vint cependant à bout. La Reine qui l'aimoit, reçut ses excuses, & le Due d'Alençon qui se sentoit capable d'en faire autant, n'en eut pas moins d'affection pour lui.

Ce qui contribua le plus à le tirer d'affaire, fut le mariage du Roy avec Elifabeth d'Autriche, fille de l'Empereur. La Paix se sit, & l'on ne pensa plus à la Cour qu'à se divertir. Le Vicomte de Turenne parut dans toutes les parties de plaisir avec éclat; & comme les Ducs d'Anjou & d'Alençon n'étoient jamais opposez dans

L'an 1570.

40 HISTOIRE DE HENRY ces occasions, & qu'on le joignit toûjours à ces deux Princes dans les courses de bague, & dans les combats à la Barriere; il y gagna l'estime du Duc d'Anjou qui lui témoigna toûjours depuis beaucoup d'envie de se l'attacher. La mort du Gouverneur du Vicomte arriva dans ce mêmetemps; on ne lui en donna point d'autre, on le laissa sur sa bonne foi: on crut qu'il étoit capable de se conduire lui-même. Il ne manqua pas d'abuser de la liberté qu'on sui donnoit, comme font encore les jeunes gens à qui l'on ôte d'ordinaire les Gouverneurs justement dans le temps où ils en ont le plus de besoin. Le Vicomte s'abandonna à tous les dére-Memoi glemens aufquels la jeunesse a tant de penchant. A l'exemple du Roy il de devint grand jureur ; il avoit oui dire à ce Prince que de jurer étoit une marque de courage à un jeune homme, il n'en falut pas davantage pour lui en faire contracter l'habitude dont il eut depuis bien de la peine à se défaire. C'est ce qui fait voir combien il est important aux personnes d'autorité, sur tout aux Rois, de ne rien dire, & de ne rien faire qui

Due DE Bouillon. Liv. I. 41 **buisse** contribuer à corrompre les mœurs. Leur exemple est presque toûjours suivi, & l'on se fait des regles de leurs maximes. C'est ce qui arriva au Comte de Turenne; il tomba presque dans tous les vices qu'on a si justement reprochez à Charles IX.

Le Marêchal de Montmorency son oncle ne s'en fut pas plûtôt apperçû, qu'il lui en fit de grands reproches. Il avoit succedé aux soins que le Connêtable prenoit de lui. Tous ses parens se joignirent au Marêchal. Il s'apperçût lui-même que les honnêgens n'avoient plus que du mépris pour lui. Un reste de pudeur se réveilla, il comprit qu'il étoit perdu s'il ne changeoit de conduite. L'experience acheva dans la fuite ce que les reflexions avoient commencé. A la Religion près, il devint ce qu'on appelle un honnête homme, selon le monde.

L'accommodement que l'on avoit 1bid. conclu avec les Huguenots, étoit observé de part & d'autre avec assez de bonne foi; mais les esprits accoutumez aux troubles avoient tant de panchant à recommencer la guerre, que la Reine Mere crut devoir affer-

HISTOIRE DE HENRY mir la paix par des moiens non suspects & qui pussent faire cesser les défiances. Elle proposa pour cela le mariage du Prince de Bearn, depuis Roy de Navarre, & ensuite Roy de France sous le nom de Henry IV. avec Marguerite de Valois sœur du Roy. Quelque avantageux que fût ce mariage à ce jeune Prince, la Reine de Navarre sa mere y sentoit une grande répugnance. Accoutumée à se défier de la Cour, elle ne pouvoir se résoudre à lui livrer ce qu'elle avoit de plus cher en lui confiant son fils unique. Elle l'avoit élevé avec de grands soins dans la Religion P. Réformée. Elle sçavoit que cette Religion étoit tres-odieuse au Roy, elle comptoit pen sur la foi de la Reine Mere. L'experience du passe, de secrets pressentimens sur l'avenir, l'éloignoient également de cette alliance. La Princesse Marguerite de son côté prévenue d'une autre inclination, n'y avoit point de penchant, & le Prince de Bearn s'y sentoit peu porté: tristes présages des suites funestes de ce mariage; il ne fut heureux ni pour la France, ni pour ceux même qui l'amient contracté.

Cependant conme la Reine Mere l'abandonnoit pas aisément les projets qu'elle avoit formez, & qu'elle erut que si elle pouvoit s'aboucher avec la Reine de Navarre, & avec l'Amiral, elle leveroit aisément toutes les difficultez; la Cour s'avança jusques à Blois. La Reine de Navarre & le Prince de Bearn, l'Amiral & les Principaux du parti s'y rendirent: après bien des difficultez le mariage fut conclu.

Le Vicomte de Turenne qui ne quittoit point la Cour, accompagna les Princes dans ce vorage. Il eut à Blois un différent avec un Gentilhomme de Touraine, Cadet de la Maison des Arpentis. La querelle commençadans la chambre du Roy par quelques paroles aigres qu'ils se dirent. Comme le lieu n'étoit pas propre à la vuider, le Vicomte sit signe au Gentilhomme de le suivre. Ils alloient se battre lorsque le Duc d'Anjou accommoda ce différent. Il prit cette occa- Memoifion pour donner au Vicomte de Tu-res du Duc de renne des marques fort touchantes Bouillonde l'affection qu'il avoit pour lui. Dès qu'il eut appris la querelle, il. envoia tous les siens lui offrir leur

fervices, & quand il eut accommode le different, il lui dit que si le rang qu'il tenoit en France l'eût permis, il sût venu lui-même le trouver pour lui servir de second. Des paroles si obligeantes engagerent le Vicomte à lui faire sa Cour plus assiduément. Le Duc d'Alençon le trouva fort mauvais, il falut le contenter, & le Vicomte se sassiduitez auprès du Duc d'Anjou. Ce ne sut pas sans se faire beaucoup de violence, mais il falut céder à la jalousie du Duc d'Alençon.

Elle augmentoit tous les jours contre le Duc d'Anjou. Les victoires qu'il avoit remportées sur les Huguenots, avoient mis tous les Catholiques dans son parti. Ils le regardoient comme un jeune Heros; tout retentissoit de ses louanges. Le Duc d'Alençon crut devoir prendre le contre-pied, & comme il étoit persuadé qu'il n'égaleroit jamais le Duc d'Anjou dans l'estime des Catholiques; il crut qu'il devoit s'attacher les Huguenots. Il commença par caresser l'Amiral, il en parloit avec ad. miration comme du plus grand Capitaine de son siecle; il louoit à propor-

Duc DE Bouillon. Liv. I. 48 ton les autres Chefs de son parti; il faisoit paroître du penchant pour les nouvelles opinions, il blamoit les rigueuns dont on avoit use à l'égard de ceux qui en faisoient profession & paroissoit favorable à la liberté de conscience. Les P. Reformez qui ne souhaitoient rien tant que d'avoir à leur tête un Frere du Roy pour l'opposer au Duc d'Anjou, fomentoient les mécontentemens & paroissoient tres-disposez à s'attacher à lui. Le Vicomte de Turenne entroit dans toutes ces intrigues: comme il avoit des qualitez qui attiroient la confiance, on s'ouvroit à lui plus volontiers qu'à aucun de ceux qui approchoient le Duc d'Alençon. La Cour revint à Paris, l'on y attira l'Amiral, les Principaux de son parti, & la Reine de Navarre même pour y assister au mariage de son fils. Les anciens ombrages sembloient se dissiper, & tout paroissoit disposé à une paix solide & de durée lorsque la Reine de Navarre tomba malade au commencement de Juin & mourut le dixiéme du même mois après six jours de maladie. Ce fut d'un abcès au côté, comme il parut à l'ouverture du corps qui

15723

fut faite par l'ordre du Roy. Mais le ce qui arriva environ deux mois après let soupçonner & publier qu'elle avoir été empoisonnée. Apparemment qu'on ne le crut pas d'abord, car le mariage du Prince de Bearn devenu Roy de Navarre par la mort de sa Mere n'en sut pas moins célebré à Paris, quelque temps après.

L'une des choses qui avoit le plus contribué à gagner les Réformez & à dissiper leurs défiances, étoit le projet de la guerre des Païs-bas. On avoit même fait le partage des dix-sept Provinces, avec la Maison de Nassau, & tout paroissoit disposé à une rupture ouverte avec l'Espagne. L'Amiral & les P. Reformez la souhaitoient avec passion. Elle fut résolue, ou du moins elle parut l'être. On donna les ordres pour lever une armée, & le Roy en promit le commandement à l'Amiral. En même-temps on renouvella l'alliance avec les Princes Protestans d'Allemagne, & le Marêchal de Montmorency fut envoïé en Angleterre, pour traiter avec la Reine Elisabeth. Comme il connoissoit que le genie du Vicomte de Turenne étoit tres-propre à la négociation, &

UC DE BOUILLON. LIV. I. 47 qu'il vouloit l'y former de bonne heure, il lui proposa d'être du vorage, Le Vicomte y consentit avec joye, & la Cour l'agréa d'autant plus volontiers qu'elle commençoit à se défier de ses liaisons avec le Duc d'Alençon. La Reine d'Angleterre reçût le Marêchal de Montmorency avec toute la distinction dûc à sa naissance & à Memos. ses grandes qualitez. Elle en usa de res du même à l'égard du Vicomte de Tu-Boiilles tenne, & dès-lors elle conçut pour lui cette estime dont elle lui donna des preuves tres-effectives tant qu'elle vêcut.

cette Reine qu'une ligue défensive contre l'Espagne, le Marêchal de Montmorency n'eut pas de peine à la conclure. Il revint aussi-tôt en France avec le Vicomte de Turenne, & se retira quelque temps après avec lui à l'Isle-Adam, où il faisoit le plus souvent sa demeure lorsqu'il n'étoit pas à la Cour. Thoré frere du Marêchal de Montmorency les y vint trouver; il étoit chargé d'une lettre du Duc d'Alençon pour le Vicomte de Turenne. Elle étoit remplie des marques de l'amitié la plus tendre; il lui

Comme rien ne convenoit mieux à

Ibid.

faisoit des reproches obligeans sur l'attachement qu'il paroissoit avoir depuis quelque temps pour le Duc d'Anjou: le Duc d'Alençon ajoutoit qu'il avoit chargé Thoré de lui dire bien des choses qu'il n'avoit pas jugé à propos de mettre dans une lettre; qu'il pouvoit y ajouter foi comme s'il les lui disoit lui-même: Et qu'il le prioit de continuer à l'aimer avec cette préference qu'il lui avoit su sour semandée, & qu'il lui avoit se souvent promise.

Thid.

Dès que le Vicomte de Turenne eut achevé de lire la lettre du Duc d'Alençon; Thoré lui dit que quelque précaution qu'il eût prise pour cacher le penchant qu'il avoit pour le Duc d'Anjou; le Duc d'Alençon n'avoit pas laissé de s'en appercevoir; qu'il n'ignoroit pas combien les humeurs & les interêts de ces Princes étoient opposez; qu'ils marchoient l'un & l'autre par des routes si differentes qu'il étoit impossible de les suivre tous deux; que le temps ne serviroit qu'à augmenter l'antipathie des deux Freres; que tôt ou tard il faudroit prendre parti, & quitter l'un pour s'attacher à l'autre. Que ce temps

Duc de Bouillon. Liv. 1. 49 temps n'étoit pas éloigné, & qu'il étoit même déja venu. Que cela suppose, il y auroit de l'ingratitude à oublier les marques d'amitié qu'il avoit toûjours reçûës du Duc d'Alençon, & l'honneur qu'il avoit eu d'être élevé auprès de lui. Qu'il ne pouvoit l'abandonner pour se donner au Duc d'Anjou, sans s'en faire un ennemi qui ne lui pardonneroit jamais une préference si injurieuse. Qu'il n'étoit plus temps de déliberer : qu'il demeuroit d'accord que s'il ne faisoit que d'arriver à la Cour, il pourroit lui être permis de choisir entre les deux Princes; mais que le choix étant fait, il ne pouvoit plus s'en dédire, & qu'il y alloit de son honneur de demeurer ferme dans le parti qu'il avoit pris.

Thoré ajoûta qu'il pouvoit d'autant moins reculer, que les interêts de leur Maison ne lui permettoient pas de s'attacher au Duc d'Anjou. Qu'il ne pouvoit pas ignorer que ce Prince n'eût de l'aversion pour la Maison de Montmorency, & qu'il ne favorisat la Maison de Guise. Que la derniere n'avoit déja que trop prosité des dépouilles de la premiere, & qu'il n'é. Tome 1.

Ibid.

Histoire de Henry toit pas mal-aisé de prévoir que ses projets alloient à la détruire. De quel » œil (continua-t-il) pourrez vous voir » la ruine de nôtre Maison, & quels movens aurez-vous de vous y oppo-" ser, quand vous vous serez donné au Duc d'Anjou? Nôtre perte entraîne. " ra la vôtre; il faut vous sauver avec " nous, ou périr avec nous. Et puil-" qu'il n'y a pas d'autre moïen d'empê-» cher nôtre perte, qu'en opposant le "Duc d'Alençon, au Duc d'Anjou, " il n'y a pas à hesiter, il faut lui de-» meurer attachez, & nous en faire un " Protecteur contre son Frere.

Toutes ces raisons soûtenuës avec le seu & la vivacité naturelle à Thoré, qui d'ailleurs s'étoit engagé fort avant dans le parti du Duc d'Alençon, sirent d'autant plus d'impression sur l'esprit du Vicomte de Turenne, que la jalousie contre la Maison de Guise étoit ( pour ainsi dire ) devenuë héreditaire à celle de Montmorency. Le Vicomte formé du même Sang l'avoit suçée avec le lait, & son ambition particuliere ne lui permettoit pas de voir d'un œil tranquile, l'élevation d'une Maison qui devoit une partie de sa grandeur à

Due de Bouileon. Liv. I. 54 l'abaissement de la sienne.

Il répondit à Thoré, qu'il avoit trop de confiance en lui, pour lui dissimuler qu'il n'eût beaucoup de penchant pour la personne du Duc d'Anjou. Qu'il n'ayoit pû se refuser aux avances qu'il lui avoit faites, & qu'il ne pouvoit s'empêcher de souhaiter que le Duc d'Alençon lui ressemblât. Que ce Prince devenoit tous les jours d'un si mauvais caractere, qu'il avoit crû qu'il étoit dangereux de se trop attacher à lui. Qu'à la verité il s'y étoit donné dès sa premiere entrée à la Cour; qu'alors il étoit bien diffetent de ce qu'il étoit devenu depuis, Qu'il avoit crû qu'il étoit de la prudence de ne point s'obstiner dans un mauvais choix. Qu'il étoit aisé de juger que le parti du Duc d'Anjou l'emporteroit toûjours sur celui du Duc d'Alençon. Que cependant il n'hesitoit point, & que puisque la Maison de Montmorency s'étoit attachée aux interêts de ce Prince, il ne lui étoit plus permis de l'abandonner. Qu'il en pouvoit assurer le Duc d'Alençon, mais qu'il le prioît de trouver bon qu'il gardar quelques mesures avec le Duc d'Anjou; qu'il n'en seroit pas

Cı

22 Histoire de Henry moins acquis à son frere; qu'il pousi voit en être le garant, & qu'il ne manqueroit jamais à la parole qu'il lui en donnoit. Thoré se chargea volontiers d'être sa caution ; il crut avoir beaucoup gagné de l'avoir affermi dans le parti du Duc d'Alençon, & il assura ce Prince qu'il pouvoit compter sur le Vicomte de Turenne. En effet, le Vicomte lui fut depuis fort attaché; & le Duc d'Anjou fut enfin si persuadé qu'il n'étoit pas possible de le gagner, qu'il ne pensa plus à se l'acquerir. Le Vicomte eut tout le temps de s'en repentir, comme il l'avoit prévû, mais il est des conjonctures qui décident, & qui entraînent; Il est rare qu'on prenne toûjours le bon parti.

Pendant qu'on travailloit ainsi de part & d'autre à se faire des créatures, on prenoit des mesures secretes à la Cour pour se défaire de l'Amiral. La Reine Mere, le Duc d'Anjou, & la Maison de Guise avoient résolu sa mort, il ne s'agissoit plus que des moyens de l'executer. Le Roy avoit de la peine à y consentir, il en prévoioit les suites, & il ne doutoit point que cette Noblesse nombreuse & a.

Duc de Bouilson. Liv. I. 33 querie qui avoit embrasse son parti, ne vangeat hautement sa mort. Sur cette apprehension qui n'étoit que trop bien fondée, il résolut lui même \* qu'on en feroit un massacre general. Il fut executé à Paris un Dimanche, Fête de saint Barthelemy: c'est ce qui \* Medonna lieu à cette funeste journée si de Loconnue dans l'Histoire sous le nom menie. de journée de la saint Barthelemy. Ce dans la qu'il v eut de plus horrible, fut que ce Bibliote massacre fut general dans tout le Roy. Royaume, par ordre exprès du Roy. Le Roy de Navarre & le Prince de Condé racheterent leur vie par une feinte abjuration de la Religion P. Reformée ; bien résolus d'en reprendre la profession dès qu'ils seroient en liberté. Il périt un grand nombre de Noblesse Catholique & Huguenote dans cette sanglante execution. Bien des gens sans aucun égard à la Religion, en prirent occasion de se défaire de leurs ennemis.

On assure même que les Monumorency & le Vicomte de Turenne avoient été compris dans cette proscription; les premiers à cause de leur res de parenté & de leur liaison étroite avec Duc de l'Amiral; le second parce qu'il étoit Boüillon

Cij

HISTOIRE DE HENRY

Fils de la sœur aînée des Montmoren ey, & que ses interêts étoient si unis avec les leurs, qu'il n'étoit pas aisé de les separer. On ajoûte que les grands biens des Montmorency & du Vicomte de Turenne, ne contribuerent pas peu à faire prendre une résolution si funeste à deux des plus grandes Maisons du Royaume. La confiscation de leurs biens eût enrichi bien des gens. Dans une Cour comme celle de Charles IX. on a fouvent de pareilles vûës. Elles pouvoient venir d'autant plus naturellement, que le Roy haissoit les Montmorency, & qu'il avoit résolu de les perdre. Les Guises ne lui étoient pas moins odieux, il s'en vouloit servir pour ruiner la Maison du Connêtable. On eût ensuite trouvé les moyens de les détruire eux-mêmes.

Ibid.

Tous ces projets pourroient passer pour de simples conjectures, si le Vicomte de Turenne n'assuroit dans ses Memoires, qu'il avoit appris du Duc d'Alençon ce qu'on vient de racconter. Il ajoûte que ce même Prince lui avoit dit, qu'il n'avoit rien épargné pour lui sauver la vie, & qu'il avoit été assez heureux pour y réüssir. Ce

Duc de Bouillon. Liv. I. qu'il y a de certain, est que les Mont. monency & le Vicomte échaperent à cette terrible proscription; mais il est difficile de l'attribuer au crédit du Duc d'Alençon. Outre qu'il n'en avoit pas assez pour détourner un s grand coup, il y a bien de l'appa, rence qu'on leur faisoit un crime des liaisons qu'ils avoient avec ce Prince. qui étoit hai du Roy & du Duc d'Anjou, & peu estimé de la Reine Mere. Une sollicitation empressée de la part , n'eût servi qu'à les rendre encore plus suspects, & à hâter leur perte, bien loin de l'empêcher.

Ce qui sauva effectivement les Montmorency & le Vicomte de Turenne, furent l'absence de Danville Gouverneur du Languedoc, & des avis que le Marêchal de Montmorency reçut fort à propos, de ce qu'on projettoit contre lui & contre sa Maison. Il ne les négligea pas comme fit l'Amiral, il quitta Paris, & la Cour: & l'on ne jugea pas à propos d'attaquer deux hommes aussi puissans que ces deux Marêchaux qui étoient sur leurs gardes, & qui se trouvoient en état de vanger ce qu'on auroit entrepris contre leur Maison. C iiii

6 HISTOIRE DE HENRY

Mais si la sanglante journée de faint Barthelemy, n'eut pas le succès qu'on s'étoit proposé, à l'égard des Montmorency & du Vicomte de Turenne; elle l'eut encore moins à l'égard des P. Reformez. La guerrecivile recommença avec plus de fureur qu'auparavant, & le Roy se vit obligé d'assieger la Rochelle dans les formes. On leva pour cela une puilsante armée. Le Roy qui avoit de la valeur, vouloit la commander en personne : les remontrances de la Reine Mere l'en empêcherent, & malgré la jalousie qu'il avoit conçûe contre le Duc d'Anjou, il se vit obligé de lui en donner le commandement. Il fit plus : pour rendre les Princes de fon Sang aussi odieux aux P. Réformez, qu'il l'étoit lui-même, & rompre par-là les mesures qu'ils eussent pû prendre avec eux; il voulut que le Duc d'Alençon, le Roy de Navarre & le Prince de Condé fussent au Siege, & qu'ils contribuassent de tous leurs efforts à l'attaque & à la Memoi- prise de la Rochelle. Elle étoit alors la principale ressource du parti des-

res du la principale ressource du parti des Duc de P. Résormez. Douillon La Vicante de Turanna qui r'empre

Le Vicomte de Turenne qui n'avoit

Due de Bouillon. Liv. I. 57 alors que dix-sept ans, vit renaître la guerre avec joye, parcequ'il la regardoit comme une occasion de se signaler. Il obtint la permission de faire sa premiere campagne, & partit aussi-tôt pour en porter la nouvelle au Marêchal de Montmorency Chantilly, & pour prendre congé de lui. Après s'etre acquité de ce devoir, il se disposoit à prendre la Poste pour aller joindre l'armée, lorsqu'il fut attaqué d'une fiévre ardente qui dégenera en fiévre lente. Les Medecins le condamnoient tout d'une voix à devenir étique. Ils soûtenoient qu'en le laissant partir pour l'armée, on l'envoioit à une mort certaine. Le Marêchal de Montmorency entra dans leur sentiment, & fit tout ce qu'il put pour détourner le Vicomte de Turenne, du dessein où il étoit malgré la fiévre, de se rendre au Siege de la Rochelle. Vous pouvez m'en croire ( lui disoit-il ) j'ay assez d'interêt à " ménager vôtre honneur, pour que « mes conseils ne vous soient pas suf- " pects. Le Vicomte lui répondit qu'il « feroit toûjours gloire de les suivre, mais qu'il le prioit de trouver bon qu'il ne le fit pas dans l'occasion dont

HISTOIRE DE HENRY il s'agissoit. Que quand il y alloit de son honneur, il comptoit sa vie pour rien. Que le Connêtable son grand-Pere ne lui avoit rien tant recommandé, que de donner d'abord bonne opinion de lui; que s'il manquoit de se trouver au Siege, on l'imputeroit à lâcheté. Qu'il ne pouvoit supporter l'idée d'un pareil reproche, ou même du simple soupçon. Qu'en un mot le chagrin de manquer à son devoir, nuïroit plus au rétablissement de sa santé, que toutes les fatigues de la Hid. guerre. Le Marêchal qui étoit d'ailleurs mécontent de la Cour, & qui avoit ses raisons pour ne pas approuver le Siege de la Rochelle, lui fit de nouvelles instances pour l'obliger au moins à differer son départ. Elles furent inutiles, le Vicomte partit dès le lendemain. Il fut prendre congé du Roy & de la Reine Mere, dont il fut fort-bien reçû. Le Roy qui avoit de l'aversion pour tout ce qui appartenoit à la Maison de Montmorency. ne lui dit rien sur sa mauvaise santé. Mais la Reine ne put s'empêcher de lui dire, qu'il ne lui paroissoit gueres

en état de supporter les fatigues d'une campagne, & qu'il feroit peut - être

Duc de Bouillon. Liv. I. 79 mieux, de donner encore quelque emps au rétablissement de sa santé. Madame ( lui répondit le Vicomte ) « je mourrois de chagrin si on pouvoit « me soupçonner de manquer de cœur, « sur-tout quand il s'agit du service de « vôtre Majesté. Il ajoûta, qu'il ne seroit « pas juste qu'aiant été de tous les plai- « urs des Princes, il n'eût point de part « aux dangers aufquels ils s'exposoient « tous les jours, avec une valeur si digne « du Sang dont ils étoient sortis.

Au retour de chez la Reine, le Vicomte monta à cheval, mais comme il avoit beaucoup plus de courage que de forces, il fut obligé de s'arêter à Champigny, chez une de ses Tantes, & d'y passer huit ou dix jours, pour se remettre des fatigues du voïage. Il auroit eu besoin d'un plus long repos, car il avoit toûjours la fiévre; mais l'apprehension que la Ville ne Ibid. fût prise sans qu'il eût paru au Siege, l'obligea de partir. Lorsqu'il approcha du camp, un grand nombre de Gentilshommes vinrent au-devant de dui; ils l'accompagnerent quand il fut saluer les Princes, & ne le quitterent point qu'il n'eût rendu toutes ses visites, & qu'ils ne l'eussent vû

60 HISTOIRE DE HENRY commodément logé.

La joie de se voir à l'armée, contribua plus au rétablissement de la santé du Vicomte, que tous les remédes dont il avoit usé jusques alors. La siévre le quitta, il recouvra ses forces, en peu de temps il se vit en état de prendre sa part de toutes les fatigues du Siege. L'engagement qu'il avoit avec le Duc d'Alençon ne lui permit pas de s'attacher à d'autres qu'à lui. Il le suivit par tout, & ils donnerent l'un & l'autre des exemples de valeur qui alloient jusques à la témerité, ils s'exposoient souvent aux plus grands dangers avec plus de cœur que de conduite. La jalousie du Duc d'Alençon contre le Duc d'Anjou, le portoit toûjours à des entreprises temeraires. Il croïoit en se conduisant de la sorte, égaller dans peu de temps, ou même surpasser la réputation de son frere. Le Vicomte de Turenne formé par le Connêtable. surpassoit ce Prince dans ce qu'on appelle la veritable valeur. Il sçavoit qu'elle ne peut être une vertu, qu'autant qu'elle est reglée par la prudence, que le courage sans la conduite ne peut passer que pour une ardeur

Duc de Bouillon. Liv. I. 64 brutale, & pour un mépris infensé de la vie. S'il en eût été crû, on eût moins donné à une vaine oftentation, & l'on n'eût pas été chercher les perils sans en pnévoir l'utilité. Il ne laissoit pas de se laisser entraîner à l'impetuo- sité aveugle du Duc d'Alençon. Il traignoit la malignité de ceux qui auroient pût douter de son courage, & il étoit persuadé qu'on se deshonoroit bien moins en évitant la guerre, qu'en fuiant les dangers qui en paroissent inséparables.

Sur ce dangereux préjugé, non seulement il suivoit le Duc d'Alençon, mais quelquefois il l'engageoit luimême dans les plus grands perils. La chose fut un jour poussée si loin, que le Duc d'Anjou fut obligé d'aller à la tête de trois cent chevaux pour les dégager. Les deux Princes penserent périr dans cette occasion; elle attira de grands reproches au Vicomte de Turenne, de la part du Duc d'Anjou qui lui défendit tres-expressément de rien entreprendre sans son ordre. Il étoit obligé souvent de faire de pareilles défenses. Jamais armée ne fut plus mal disciplinée, une témerité aveugle emportoit tout le monde,

Ibid.

on combatoit sans regle, & sans dépendance, les ordres des Chefs étoient mal écoutez, & encore plus mal suivis. Il arrivoit de-là qu'on perdoit beaucoup de monde, & que le Siege n'a-

vançoit point.

Ceux qui défendaient la Rochelle. n'en usoient pas de même. Ils ne cédoient point en valeur aux assiegeans, & combattoient avec plus d'ordre & de discipline. La Noue si renommé par sa bravoure, y faisoit la fonction de Gouverneur. Il étoit entré dans la Ville avant qu'elle fût assiegée, par l'ordre exprès du Roy. On avoit exigé de lui, qu'il n'épargneroit rien pour porter les habitans à se soûmettre à Sa Majesté. Il l'avoit promis, il s'étoit engagé de plus a abandonner les Rochelois, s'il ne pouvoit les porter à un accommodement; mais comme on n'avoit pas pensé à exiger de lui. qu'en travaillant à les porter à la soumission qu'ils devoient à leur Roy, il ne pourroit combattre pour eux; il crut qu'il pouvoit satisfaire en mêmetemps à ce qu'il avoit promis au Roy, & à ce qu'il croïoit devoir à la confiance que les habitans de la Rochelle avoient en lui. On lui offrit le ComDuc de Bouillon, Liv. 1. 63 mandement des armes, il l'accepta, & dans la verité personne n'en étoit plus digne que lui. Il avoit porté la valeur au plus haut point où elle pouvoiraller; cette valeur étoit soûtenuë par une prudence & une experience consommée dans toutes les fonctions militaires. Il étoit Calviniste de bonne soi, & il joignoit à un zele ardent pour sa Religion, une réputation sans tache de droiture & de probité.

Tant de grandes qualitez lui avoient acquis l'estime & la confiance du parti Calviniste en general, & en particulier, celle des Habitans de la Rochelle. Il s'en servit de bonne foi pour les porter à se soûmettre au Roy; mais en même-temps il les défendit avec toute la valeur qu'on devoit attendre d'un si grand homme, il soûtenoit toutes les attaques, il commandoit toutes les sorties, il étoit par tout, il animoit tout, rien n'échapoit à son courage & à sa prévoïance. Au retour d'une attaque ou d'un assaut soûtenu avec une valeur & une intrepidité qui le faisoient admirer des deux partis, il reprenoit tranquillement les propofitions de paix, il travailloit sincerement à un accommodement.

14 Histoire de Henry

Cette conduite qui a en effet quelque chose de singulier; le rendit à la fin suspect aux Rochelois il s'apperçut qu'avec la même estime ils n'avoient plus la même confiance en lui. Il craignit qu'à l'arrivée du secours d'Angleterre qu'on attendoit tous les jours, on ne lui ôtât le Commandement des armes pour le donner à Montgommery. Cette crainte le fit souvenir qu'il avoit promis au Roy d'abandonner les Rochelois, s'il ne pouvoit les porter à se soûmettre. Il résolut d'executer sa promesse, il prit l'occasion d'une sortie & passa dans le Camp du Duc d'Anjou.

Ce Prince le reçut avec toute la considération que méritoit sa valeur, & l'armée Catholique regarda sa sortie, de la Rochelle comme un présage assuré de sa prise. Comme on le croïoit incapable de trahison, on lui offrit les commandemens les plus honorables de l'armée. Il les resusa constamment, & répondit toûjours qu'il n'avoit quitté la Rochelle, que pour satisfaire à la parole qu'il avoit donnée au Roy, qu'il n'avoit point promis de servir contre elle, qu'il

Duc de Bouillon. Liv. 1. 65 prioit qu'on l'en dispensât, puis qu'aufi-bien la Religion dont il faisoit profession ne lui permetoit pas de le faire. Fout ce qu'on vient de raconter de la Noüe sut diversement interpreté, les uns l'approuverent, d'autres le blâmérent, & l'accuserent d'autres le blâmérent, & l'accuserent d'autres le blâmérent, & l'accuserent d'autres le blâmérent.

voir trahi les deux partis.

Quelques jours après l'arrivée de la Noue dans le Camp du Duc d'Anjou. le secours d'Angleterre parut. Il étoit commandé par Montgommery, le même qui avoit blessé mortellement le Roy Henry II. dans un Tournoy. L'arrivée de l'armée Angloise sit faire réflexion au Vicomte de Turenne, Memok qu'on avoit trop dégarni les vaisseaux res de du Roy, & que s'ils étoient attaquez Duc de il n'y avoit pas assez de monde pour Boüillen les défendre. Il en fit fouvenir le Duc d'Anjou, & le pria de lui permettre de ramasser tout ce qu'il pourroit de gens de bonne volonté, & de s'aller jetter dans les vaisseaux. Le Duc d'Aniou tnouva l'avis important, il lui donna la permission qu'il demandoit. Il ne fat pas difficile au Vicomte de Turenne d'executer son projet. La réputation de sa valeur attira aussi-tôt Tous fon commandement bon nombre

HISTOIRE DE HENRY. 66 de jeunes Gentilshommes, qui ne cherchoient que les occasions de se signaler. Le Roy de Navarre y joignit ses Gardes, & lui en confia le Commandement. Avec ce secours le Viconite de Turenne fut se jetter dans les vaisfeaux du Roy, il partagea son monde selon le besoin de chaque vaisseau. Pour lui avec les Gardes du Roy de Navarre, il fut offrir son Memoi-fervice au Vicomte d'Uzès qui commandoit l'Armée Navalle de France. Il croïoit qu'on en viendroit bien-tôt aux mains, & que Montgommery ne manqueroit pas de profiter du vent, de la marée, & de la superiorité qu'il avoit sur l'Armée de France, par le nombre, & par la grandeur de ses vaisseaux. On avoit d'autant plus lieu d'en juger ainsi, que c'étoit le seul moien de sauver la Rochelle. Cependant Montgommery ne profita point de tous ses avantages. Il perdit bien du temps à déliberer, le vent changea, la marée devint moins haute, il fut réduit à aller moüiller l'anchre entre Chef-de-Baye & l'Isle de Ré, sans avoir fait autre chose, que de jetter quelques milliers de poudre

dans la Rochelle. Il abandonna mê-

Duc de Bouillon. Liv. I. 67 me le dessein de la secourir, quelques jours après il fit voile vers Belle-Isle qu'il alsa piller. Pendant que ces choses se passoient, la Noue n'étoit pas inutile à son parti dans le Camp du Duc d'Anjou, il examinoit tout avec cette habileté que son propre genie & sa longue experience lui avoient acquise. Il s'appliquoit surtout à pénetrer les vûes & les intetêts differens des plus grands Seigneurs du parti Catholique. Il s'appercut bien-tôt de leurs défiances & de leur jalousie réciproques. Il découvrit que la plûpart ne souhaitoient rien moins que la prise de la Rochelle, & la ruine du parti Calviniste. Sur ce préjugé il s'insinua dans les esprits. il gagna leur confiance, il fomenta leurs soupçons, il augmenta leurs ombrages. Cela lui fut d'autant plus aisé, que tout le monde étoit persuadé de sa valeur, de sa bonne foi, & de sa prudence à conduire les affaires en paix & en guerre. D'ailleurs comme depuis la mort de l'Amiral, il étoit le plus accrédité du parti Calviniste; on le ménageoit, & on le regardoit comme un homme dont on pouvoit avoir besoin.

## 38 Histoire de Henry

Le Duc d'Alencon entra dans les vûës de la Noue plus qu'aucun autre, & il y fit entrer le Vicomte de Turenne. Sa jalousie contre le Duc d'Anjou augmentoit tous les jours, & il étoit toûjours entêté du dessein de former un parti dont il pût être le chef, & qu'il pût opposer dans le besoin à celui de son frere. Pour exécuter ce projet il engagea le Vicomte de Turenne à lui ménager des conferences secretes avec la Noue. Dès la premiere, ce Gentilhomme gagna sa confiance. Le Duc se livra à lui sans reserve. La Noüe n'en usa pas de même, il ne donna au Duc que les apparences dont il se contenta. Ce Prince ne sout pas les démêler de cette confiance sans réserve qu'il prétendoit, mais qu'un homme aussi éclairé que la Noue n'avoit garde de lui donner. Il fe défioit de son caractere d'esprit, & encore plus de celui de la Møle, pour qui le Duc d'Alencon n'avoit point de secret. Il s'accommodoit mieux du genie du Vicomte de Turenne, mais il s'étoit apperçu que la Mole plus flatteur que lui, balançoit son crédit auprès du Duc d'Alençon. La Noue ne laissa

Due de Bouillon. Liv. I. 69 pas de se prévaloir de la confiance du Prince, & de celle des Seigneurs Catholiques. Il leur representa dans les Conferences secretes qu'il eur avec eux, que la Cour ne leur en vouloit pas moins qu'aux Calvinistes, le Roy qui alloit au pouvoir arbitraire, vouloit également les détruire. Il leur en donna pour preuve les mesures prises pour le massacre de la saint Barthelemy, où les uns & les autres avoient été compris, & dont les Montmorency n'étoient échapez que par la prudence du Marêchal Chef de leur Maison, qui s'étoit retiré de la Cour. Il conclut de-là qu'on ne pouvoit trop se précautionner contre un Prince sans foi, à qui tout faisoit ombrage, & qui n'épargneroit personne pour établir cette autorité sans bornes, sous laquelle il prétendoit que tout le monde fléchît. Il ajoûta que la Cour étoit persuadée que la Religion les empêcheroit de s'unir & les rendroit irreconciliables. Que sur co préjugé elle avoit formé le projet de les détruire les uns par les autres. Qu'il étoit temps d'ouvrir les yeux, & de penser à leur commune défense, Que rien ne les empêchoit de s'unir. qu'on laisseroit à chacun la liberté de sa Religion, & qu'ils ne concoureroient ensemble que pour leur sureté, & pour procurer la réformation de l'Etat.

Ces remontrances de la Noüe firent d'autant plus d'impression sur l'esprit des Seigneurs Catholiques, qu'ils étoient la plûpart fort mécontens de la Cour, & que chacun ne pensoit qu'à rendre sa condition meilleure. On entra dans les desseins de la Noüe, on sit le projet d'une union: en un mot, la liberté qu'on avoit dans le Camp, de tenir des assemblées particulieres, sit reprendre un dessein qui avoit déja été proposé, & que la dissiculté de s'assembler à la Cour, avoit déconcerté plus d'une fois.

Cependant comme il n'étoit pas possible qu'une union composée de tant de personnes, qui avoient toutes des vûes si differentes, pût subsister sans chef, il sut question d'en choisir un, c'est ce qui ne sut pas sans difficulté. Le Roy de Navarre & le Prince de Condé prétendoient l'être, mais il n'y avoit pas d'apparence de les préferer au Duc d'Alençon. Le toid. Vicomte de Turenne accommoda ce

Duc de Bouillon. Liv. I. 71 different, & fit consentir les deux Princes à ceder au Duc d'Alencon. Dans la suite les choses changerent, le Roy de Navarre & le Prince de Condé furent les Chefs du parti Calviniste, le Marêchal d'Anville, & les Montmorency le furent du parti Catholique des Politiques. Telle fut l'origine ou plûtôt le premier projet de ce parti, qui donna depuis bien de l'embarras à la Cour. Le Vicomte de Turenne qui avoit dès-lors la confiance des uns & des autres, contribua plus dans la suite que personne à le former, & la Noue crut avoir beaucoup fait en divisant les Cathoques, & en gagnant le Duc d'Alençon. Dès que ce Prince se crut assuré d'être le Chef d'un parti considerable. il ne s'occupa plus qu'à former des desseins témeraires & chimeriques. Comme il ne consultoit que de jeunes gens, qui n'avoient pas plus de prudence que lui, il portoit tout à l'extrêmité, sans prévoir les suites & les consequences. Tantôt il prenoit la tésolution de se saisir des Ducs de Guise & de Nevers, & de marcher du même pas à main armée pour se rendre maître de la personne du Roy &

74 HISTOIRE DE HENRY de la Cour, pour demander justice du massacre de la saint Barthelemy, & des Etrangers qui s'étoient emparez de l'autorité qui appartenoit aux Princes du Sang, & procurer ensuite la réformation de l'Etat, L'impossibilité d'executer tout à la fois tant de choses, fit qu'ensuite il proposa de s'emparer de faint Jean d'Angely & d'An-Ibid. goulême, & d'obliger par-là le Duc d'Anjou à lever le siege de la Rochelle. Cette proposition fut suivie d'une autre. Elle fut de se rendre Maîtres de l'Armée-navalle de France, & de se retirer en Angleterre, qu'on traiteroit de-là avec le Roy, & qu'il obtiendroit pour lui & pour son Parti, des conditions avantageuses, qu'on ne leur accorderoit jamais en France. Enfin son inquietude naturelle & l'envie qu'il avoit de brouiller, lui firent Memoi-concevoir le dessein de proposer au tes du Duc de Comte de Montgommery, de lui prê-Bouillon ter les vaisseaux qu'il commandoit. pour passer en Anglererre avec tous ceux qui le voudroient suivre,

> Ces propositions furent faites à la Noüe, il les rejetta toutes également, Il en fit voir ou les inconveniens, ou l'impossibilité. Il ajoûta qu'il ne faloit

rien

Duc de Bouillon. Liv. I. 72 tien précipiter : que de la maniere dont on attaquoit la Rochelle, sa prise étoit encore fort éloignée; & qu'il faloit attendre du temps les conjonctures favorables à leurs des-La prudence de la Noüe ne convenoit point à l'impetuosité du Duc d'Alençon. Il remarqua même qu'il avoit de la défiance, & qu'il ne s'ouvroit à lui qu'à demi, il lui en fit des plaintes. La Noue lui avoua qu'il ne pouvoit s'accommoder de la confiance qu'il avoit en la Mole. Il ajoûta que ce Gentilhomme Provençal avoit tous les défauts de son Païs. sans en avoir les bonnes qualitez. Qu'il n'avoit ni fidelité, ni fermeté; que c'étoit un jeune audacieux, vain, emporté, sans secret, sans retenuë, qui n'étoit capable que de le précipiter dans les entreprises les plus mal concertées, & de le commettre sans cesse avec ceux qu'il devoit le plus ménager; qu'il ne faloit rien confier aux gens de ce caractere; que cependant il n'avoit point de secret pour lui. Qu'il demeuroit d'accord que les Princes ne pouvoient pas tout faire par eux-mêmes, & qu'il faloit néces-Tairement qu'ils se confiassent à quel-Tom. I.

HISTOIRE DE HENRY qu'un. Qu'il n'étoit question que de bien choisir. Qu'à son égard le choix devroit être tout fait ; qu'il avoit le Vicomte de Turenne, superieur à la Mole en toutes choses, & qui n'avoit de défaut que ceux qui sont presque

inséparables de la jeunesse.

Le Duc d'Alençon avoua qu'il se fentoit beaucoup d'inclination pour la Mole, Il ajoûta qu'il modereroit sa confiance, & qu'il ne s'ouvriroit de leurs desseins qu'au Vicomte de Turenne. En éxécution de cette parole. le Duc qui avoit fait un Manifeste pour justifier la nécessité où il se trouvoit de prendre les armes, & qui l'avoit écrit de sa main, le confia au Vicomte de Turenne. Il le chargea de le faire voir à la Noue, & d'en conferer avec lui. LeVicomte fut chercher la Noue, mais comme il remarqua qu'on l'observoit, il remit au lendemain à éxécuter sa commission. Quand il fut habillé, il prit le Manifeste en question, & le mit dans sa manche, entre la chair & la chemise; il le croioit là fort en sureté, & dans cette confiance il se rendit au lever du Duc d'Anjou. Il le trouva peu accompagné, mais de fort bonne huoc de Bouillon. Liv. I. 76 r, ce Prince voulant se jouer avec le prit par le bras, & s'apperçut papier qu'il avoit caché dans sa iche. Le Duc crut, ou fit semit de croire que c'étoit une lettre quelque Dame de la Cour; il la lut voir, & eut assez d'adresse rs'en saisir avant que le Vicomte it apperçu qu'il en avoit le dessein. is ce moment il comprit qu'il étoit lu, si le Duc lisoit ce papier; ainsi avoir égard au respect qu'il lui oit, il lui fauta aux mains, & lui icha la prétenduë lettre : il lui en ussi-tôt de grandes excuses, & le de lui pardonner, si la crainte de dre une Dame, dont il lui étoit de lerniere importance de ménager nneur l'avoit comme force à manquer de respect. Le Duc actumé à dissimuler, fit semblant :ecevoir ses excuses, & continua e faire observer ; il en usa de me à l'égard de tous ceux qui apchoient le Duc d'Alençon. Il ne ouvrit rien, mais comme ses déices augmentoient tous les jours, m donna avis à la Cour. Le Roy t d'autant plus d'ombrages de la iduite du Duc d'Alençon, qu'on

HISTOIRE DE HENRY l'avoit averti d'ailleurs de se défier de lui. Il y étoit affez porté de lui même, ainsi dans la premiere impression que les avis du Duc d'Anjou firent sur son esprit, il dépêcha en diligence Pinard Secretaire d'Etat, au Duc d'Alençon. Il étoit chargé de défendre à ce Prince de la part du Roy, dene point abandonner le Camp sur peine de son indignation, & de lui faire cette défense en presence du Duc? d'Anjou, à qui le Roy ordonnoit d'y tenir la main. Le Duc d'Anjou permit à Pinard d'executer sa commisfion, mais il ne jugea pas à propos d'y 🖁 être present, pour ne point donner lieu au Duc d'Alençon de croire qu'il l'avoit procurée.

Ce refus du Duc d'Anjou déconcerta Pinard au dernier point, & donna du temps au Duc d'Alençon, qui avoit été averti, pour déliberer fur ce qu'il auroit à répondre. Les avis furent partagez, ou pour mieux dire, ils ne servirent qu'à embarrasser le Duc d'Alençon. Il ne fût pas même sorti à temps de cet embarras, si le Vicomte de Turenne qui avoit découvert que Pinard n'avoit point d'ordre par écrit, n'eût conseillé au

Duc De Bouillon. Liv. I. 77 Dac d'Alençon de lui demander sa Commission, avant que de lui faire la réponse. C'est ce que sit le Prince. Lorsque Pinard vint lui parler de la part du Roy, il l'écouta paisiblement, ensuite il lui demanda à voir l'ordre du Roy. Pinard surpris de cette demande à laquelle il ne s'étoit point attendu, fit connoître par son embarras qu'il n'en avoit point. Alors le Duc le prit d'un ton plus haut. Il lui dit qu'il étoit bien hardi de faire de pareilles défenses à une personne de son rang, sans en avoir un ordre exprès du Roy; qu'il en feroit ses plaintes à sa Majesté: Que cependant puisqu'il étoit venu sans Commission, il n'avoit point de réponse à ui faire.

Ce détour du Duc d'Alençon donla de si grands ombrages au Roy, & consirma si fort ses soupçons, qu'il in sur le point d'ordonner au Duc l'Anjou de lever le Siege de la Roshelle, & de lui ramener ses Troules. Une résolution si honteuse n'étoit coint du goût du Duc d'Anjou; cele la prendre ensin; si la fortune qui usqu'alors avoit favorisé ce Prince, Diij 78 HISTOIRE DE HENRY
ne se fût mise de la partie, & ne l'est

tiré de ce mauvais pas.

On reçut avis dans ce même temps qu'il avoit été élû Roy de Pologne. & qu'on lui envoyoit une célebre Ambassade, pour l'inviter à venir prendre possession de cette Couronne. Sur cette nouvelle le Roy écrivit au Duc d'Anjou, qu'il n'étoit pas à propos que les Ambassadeurs de Pologne trouvassent les François engagez dans une guerre civile; qu'ainsi il traitat avec les Rochelois, & sît la Paix aux conditions les plus honorables qu'il se pourroit. En éxécution de ces ordres, le siege fut levé, la Paix fut conclue à des conditions plus avantageuses que les Huguenots n'eussent osé l'esperer, parceque les Protestans de Pologne l'avoient ainsi éxigé de l'Evêque de Valence, qui avoit promis de le faire agréer au Roy. Après cela l'armée fut congediée, le Duc d'Anjou & les autres Princes retournerent à la Cour. Mais avant que de partir, le Duc d'Alençon prit des liaisons très-étroites avec la Noue. la correspondance fut établie, & le Vicomte de Turenne fut choisi pour l'homme de confiance à qui l'on s'a-

L'an 1573. Duc de Bouillon. Liv. I. 79 d'efferoit de part & d'autre.

Les Ambassadeurs de Pologne furent reçûs à Paris avec une magnificence extraordinaire. Le Vicomte de Turenne tint à leur entrée un rang distingué parmi les plus grands Seigneurs de France; mais à peine y avoit-il un mois qu'ils étoient arrivez, que le Roy témoigna une impatience extrême pour le départ de son Frere. Il ne lui avoir procuré la Couronne de Pologne, que pour s'en défaire honnêtement, la jalousie qu'il avoit conçûe contre lui, augmentoit tous les jours; & tout dissimulé qu'il étoit, il ne pouvoit cacher l'envie qu'il avoit . de recouvrer cette partie de son autorité qu'il lui avoit laissé prendre, en le nommant son Lieutenant Général par-tout le Royaume. Il commençoit à être malade de la maladie dont il mourut quelque temps après, son mal le rendoit chagrin, & son chagrin augmentoit son impatience.

D'un autre côté le Duc d'Anjou devenu Roy de Pologne, ne pouvoit se résoudre à partir si-tôt. Les délices de la Cour, la tendresse de la Reine sa mere, l'autorité presque Royale que sa qualité de Lieutenant Général

HISTOIRE DE HENRY dans tout le Royaume, & l'esperance de succeder bien-tôt à la Couronne lui avoient acquise, & plus que tout cela, sa passion pour la belle Princesse de Condé, étoient comme autant de liens qui l'arrêtoient en France, & qu'il n'avoit pas la force de rompre. La Princesse ne lui avoit donné aucune esperance, & la severité de sa vertu ne lui permettoit pas d'avoir la moindre complaisance pour le Roy de Pologne. Mais le Duc de Guise qui avoit épousé la sœur de la Princesse, n'eut point de honte de lui offrir son entremise pour la gagner, il flatoit ses desirs, il nourrissoit ses esperances, & l'obligeoit par-là à differer son départ.

Ces délais affectez dont le Roy ne fçavoit point la veritable cause, luis donnerent de nouveaux ombrages, tout lui étoit suspect de la part du Roy de Pologne. Ensin, son impatience alla jusqu'à dire à la Reine Mere, avec un emportement qui l'esferaya: Je ne sçai pas, Madame, ce qui arrête le Roy de Pologne en France, mais pour moi je ne puis plus l'y fouffrir; il faut que l'un de nous deux en sorte incessamment. Ces padents deux en sorte incessamment. Ces pa-

Duc de Bopillon. Liv. I. 81 toles furent comme l'Arrêt décisif du départ du Roy de Pologne. La Reine Mere qui craignoit tout de la colere du Roy, fut la premiere à le presser de partir. Il s'y résolut ensin. Ce fut Memoialors qu'il proposa au Vicomte de res du Turenne de l'accompagner en Polo-Bouillon gue, & de s'attacher à sa fortune; le penchant du Vicomte l'y portoit, mais le Duc d'Alençon & les Montmorency s'y opposerent si fortement, qu'il se vit obligé de resuser le Roy de Pologne.

Ce Prince partit enfin, ou pour mieux dire, il suivit le Roi, qui avoit pris les devans, & qui étoit allé l'attendre à Vitry le François, où il tomba malade, ce qui l'empêcha d'aller plus loin. Ce sut là où les deux Freres le separerent au grand contentement du Roy, qui croioit ne pouvoir être assez tôt débarassé du Roy de Pologne. La Reine Mere & les Princes accompagnerent le nouveau Roy jusqu'à sa sortie de la Lorraine.

Comme on fut arrivé à Nancy, le Roy de Pologne qui connoissoit tout le mérite du Vicomte de Turenne, & qui ne pouvoit quitter le dessein de se l'acquerir, lui proposa le ma-

Dγ

HISTOIRE DE HENRY riage de Mademoiselle de Vaudémone que lui-même épousa depuis. Il vouloit par-là le détacher du Duc d'Alençon & des Montmorency, l'unir à Ibid. la Maison de Guise qui lui étoit alors fortattachée, & l'empêcher par cette union, de favoriser les entreprises qu'on pouroit faire contre lui lorsqu'il seroit hors du Royaume. Le Roy de, Pologne regardoit cette jeune noblesse qui s'étoit jettée dans leparti du Duc d'Alençon, comme des étourdis incapables de former un dessein juste & fuivi, & plus incapables encore de l'éxécuter; ils ne pouvoient servir qu'à le précipiter dans les entreprises les plus mal concertées. Ils avoient de la valeur, mais elle n'étoit propre qu'à les perdre; ils manquoient de cette prudence & de ce sang froid qui en est comme l'ame, & qui la distingue de cette bravoure emportée qui ne prévoit rien, & que les plus mauvais succés ne sont pas capables de redreffer.

> Le Roy de Pologne ne jugeoir pas de même du Vicomte de Turenne, il avoit dès-lors l'esprit prosond & appliqué, il pensoit bien, & commencoit à n'éxécuter pas mal. Son cou

Duc de Bouillon. Liv. I. 83 tage l'emportoit quelquefois trop loin, mais il étoit aisé de juger qu'il se corrigeroit de ce défaut, & que l'âge lui donneroit cette valeur reglée, qui a toûjours fait le véritable caractère des grands Capitaines. Un jeune Seigneur avec ces qualitez ne pouvoit être indifferent à un Pringe qui avoit des vûcs. C'est ce qui sit naître au Roy de Pologne la pensée de s'attacher le Vicomte de Tutenne par le mariage de la Princesse de Vaudemont.

Le Vicomue ne parut s'excuser que sur la répugnance invincible qu'il avoit à se marier si jeune. Le veritable motif de son resus sut que Thoré son oncle lui avoit fait considence de l'amour qu'il avoit pour la Princesse, & du dessein où il étoit d'en faire la recherche. Le Roy de Pologne sut choqué du resus du Vicomte, il le regarda toûjours depuis comme un homme qui avoit pris parti contre lui.

L'on croit qu'on doit rapporter en cet endroit une précaution que prit le Roy de Pologne avant que de quitter la France, elle est marquée dans les Registres du Parlement. Il prit avant son départ des lettres de na-

turalité, afin que la qualité de Prince Etranger, qu'il alloit avoir à l'égard de la France, en devenant Roy de Pologne, nepût lui préjudicier, pour les fuccessions qui pourroient lui écheoir en France, & fur-tout pour la succession à la Couronne.

Cette précaution étoit apparamment fondée sur la loi, qui exclud lesse Etrangers des successions dans les Royaume. Le Duc d'Alençon son Frere en usa de même, lorsqu'il alla aux. Païs-Bas se mettre en possession du Duché de Brabant, & du Comté de Flandre. De nos jours le Prince de Contiétant un des Prétendans à la Couronne de Pologne, & Philippe Vaujourd'hui Roy, d'Espagne ont prisse même précaution avant que des fortin de France.

P'an Mai: Après le départ du Roy de Pologne, la Cour se rendit à Villers-Coterez, & ensuite à Saint Germain en-Laye, dans l'esperance que la bonté de l'air pourroit contribuer au rétablissement de la santé du Roy. Elledevenoit tous les jours plus mauvaise; & comme les Médecins eux-memes commençoient à desesperer de sa guésison, tout le monde étoit convaincu

Duc de Bouillon. Liv. I. & qu'on ne donneroit aucune atteinte au dernier accommodement fait avec les Pretendus Reformez; & que la Reine Mere pendant l'absence du Roy de Pologne, donneroit tous ses soins à maintenir la Paix, & à empêcher qu'on ne renouvellat la guerre-civile. Cependant elle ne put se résoudre à. rejetter la proposition de surprendre la Rochelle, qui lui fut faite par Bironi & par le Comte du Lude : ils avoient gagné des Habitans & des Soldats des la Garnison, qui devoient introduire: les troupes du Roy dans la Ville. L'entreprise paroissoit infaillible, c'est ce qui porta la Reine Mere à l'approuver ; elle regarda la prise de cette Ville comme le point fatal de la ruine: des Calvinistes; mais il n'arrive gueres qu'un secret sçû de tant de perfonnes, ne soit point éventé. L'entreprise fut découverte, on la prévint; les Habitans & les Soldats qui s'étoient laissez gagner, furent punis avec une rigueur capable de prévenir à l'avenir de pareilles conspirations. A la. verité cette entreprise ne renouvellapas la guerre, mais elle fit renaître rous les soupçons des Calvinistes. Elle réveilla les factieux, on recommença

A prendre des mesures pour faire de mouveaux soulevemens, & la Noise ne manqua pas d'écrire au Duc d'Alençon, pour l'informer de la disposition où étoient les Calvinistes, de reprendre les armes s'il vouloit se mettre à leur tête, ou à celle des Catholiques mal-contens, qui avoient à peu près les mêmes vûes.

femoi. Il étoit de la derniere importance du que cette lettre ne vint point à la uc de connoissance de la Reine : cependant

le Duc d'Alençon qui l'avoit mise sous le chevet de son lit après l'avoir hië, oublia de l'en retirer, un de ses Valets de chambre gagné par la Reine Mere la trouva, & fut aussi-tôt la lui porter. Heureusement le Vicomte de Turenne arriva presque dans le même-temps pour faire sa Cour à cette Princesse. Comme il étoit prêt d'entrer chez la Reine, une Femme de chambre que le Duc d'Alençon avoit gagnée, l'avertit qu'on venoit de porter à la Reine une lettre que ce Prince avoit perduë. Le Vicomte qui craignit que ce ne fût la lettre de la Noüe, retourna sur ses pas, & fut en avertir le Duc d'Alençon. La furprise du Prince fut extrême, lorsqu'il s'apperçut

Duc de Bouilion. Liv. I. 87 qu'il n'avoit plus la lettre de la Noue.« Nous sommes perdus (dit-il au Vi- ce comte de Turenne) nous n'avons point d'autre parti à prendre que de nous ce retirer à la Rochelle. Le Vicomte qui ce n'alloit pas à beaucoup près si vîte que le Duc, ne fut pas de cet avis. Il hi fit faire réflexion que puisque cette fatale lettre étoit entre les mains de la Reine, il étoit indubitable qu'elle les faisoit observer. Qu'il n'étoit plusen son pouvoir de se sauver, & qu'il ne pouvoit le tenter sans se mettre endanger d'être arrêté. Il lui suggera enluite une maniere de se tirer d'affaire. qui ne pouvoit être plus ingenieuse ni plus specieuse. Il lui dicta une réponse à la Noue. Dans cette lettre il rejettoit bien loin la proposition qu'il lui faisoit, de se mettre à la tête des Prétendus Reformez, il l'exhortoit à la fidelité envers le Roy, & le conjuroit par toute l'amitié qu'il avoit pour lui, d'inspirer les mêmes sentimens à ceux de son parti. Il lui répondoir ensuite de la bonne volonte du Roy, s'en rendoit garant, & n'oublioit rien pour guerir les défiances des Calvinistes.

Après que le Vicomte eut dicté

Ibid\_

HISTOIRE DE MENAY cette lettre au Duc d'Alençon, il luidit de la porter à la Reine, de faire semblant de lui rendre en mêmetemps la lettre de la Noue, & de faire bien le furpris quand il s'appercevroit qu'il ne l'avoit plus. En exécution de ce projet le Duc d'Alençonfut trouver la Reine, il lui dit qu'il venoit lui faire voir une lettre qu'ilavoit reçûë de la Noüe, & en mêmetemps la réponse qu'il lui avoit faite. Il n'eut pas de peine à trouver la réponse, mais pour la lettre de la Noue il sit semblant de la chercher longtemps inutilement, mais il assura la Reine qu'elle ne contenoit rien qui ne fût marqué dans sa réponse.

Le remede suivit de si près le malique le Duc d'Alençon s'étoit fait par son imprudence, que la Reine crut qu'il agissoit de bonne soy, ou du moins elle sit semblant de le croire. L'affaire n'alla pas plus loin. Le Duc d'Alençon ravi d'en être quitte à si bon marché, sut retrouver le Vicomte de Turenne, il lui raconta comme son artissee avoit réussi, & l'assura de route la reconnoissance qu'il lui devoit pour l'avoir tiré d'un si mauvais pas. Il ajoûta qu'il étoit plus persua-

Duc de Bouillon. Liv. 1. dé que jamais de la mauvaise volonté de la Reine Mere : que non seulement elle lui avoit refusé la Lieutenance Générale du Royaume, à laquelle après le départ du Roy de Pologne, personne ne pouvoit prétendre à son préjudice; mais qu'il avoit découvert qu'elle la destinoit au Duc de Lorraine son gendre, & qu'elle le faisoit venir, pour l'en mettre en possession. Qu'après un pareil affront il ne pouvoit plus demeurer avec honneur à la Cour, qu'il n'étoit pas d'humeur à souffrir de pareilles injustices; qu'il n'avoit point d'autre parti à prendre que celui que la Noue lui offroit, & qu'il étoit résolu de s'aller mettre à la tête des Pretendus Reformez, & de réünir avec eux le parti des Politiques & des Mal-contens, suivant le projet qui en avoit été fait au liege de la Rochelle. Il ajoûta encore que quand on le verroit à la tête d'un si puissant parti, on penseroit plus d'une fois à lui préferer le Duc de Lorraine; & que puisque le Roy & la Reine Mere ne pouvoient se résoudre à l'aimer, il ne lui restoit plus que de s'en. faire craindre : que c'étoit ainsi que le feu Roy de Navarre en avoit usé.

90 Histoire de Henry

& qu'il avoit obtenu par-là tout ce qu'il se croioit en droit de prétendre.

Le Duc d'Alençon avoit supposé que le Vicomte de Turenne approuveroit son projet. Il en étoit d'autant plus persuadé, que c'étoit par l'entremise du Vicomte, que les Politiques avoient résolu de s'unir en cas de besoin aux Prétendus Reformez: cependant le Vicomte n'épargna rien pour le détourner de son dessein. Il lui representa que les choses n'étoient plus sur le pied où elles étoient lors du Siege de la Rochelle. Qu'on ne sçavoit pas alors l'élection du Duc d'Anjou à la Couronne de Pologne; que ce Prince étoit en possession de La Lieurenance Générale du Royaume; qu'il n'y avoit aucune apparence qu'il pût se résoudre à la quitter, & à se dépouiller de l'autorité qu'elle lui avoit acquise; qu'en effet il avoit eu bien de la peine à lui préferer la Couronne de Pologne. Qu'alors le Roy jouissoit d'une santé parfaite, & qu'il étoit en état d'avoir des enfans. Que les choses étoient bien changées ; que le Roy de Pologne avoit quitté le Royaume : que lui Duc d'Alençon le trouvoit en France le premier Prin-

Duc de Bouillon, Liv. I. 9# ee du Sang; qu'on desesperoit de la santé du Roy, qu'il n'avoit qu'une fille, & qu'il n'étoit plus en état d'avoir d'autres enfans. Que dans une pareille situation d'affaires, il devoit se proposer de plus hauts desseins que de s'aller mettre à la tête d'un parti odieux au Roy & aux Catholiques affoibli & presque ruiné. Qu'il devoit penser à exclure le Roy de Pologne de la succession à la Couronne : que cela seroit d'autant plus aisé que le Roy n'aimoit pas le Roy de Pologne. & qu'il avoit bien des raisons de se défier de la Reine Mere. Qu'ainsi le seul parti qu'il avoit à prendre étoit de s'attacher au Roy, & de tâcher de gagner fon estime & sa consiance; que ce Prince étoit fort jaloux de son autorité, qu'il haïssoit la Maison de Lorraine: qu'en un mot il n'étoit pas impossible de renverser les projets de la Reine Mere, & d'obtenir du Roy malgré elle la Lieutenance Générale du Royaume. Que s'il pouvoit en venir à bout, il pouvoit compter qu'il auroit fait plus de la moitié du chemin pour parvenir au Trône; qu'il devoir être son objet, & que tout autre projet n'étoit pas digne de lui . & ne

HISTOTRE DE HENRY convenoit pas à la situation des affaires. Ces raisons qui devoient déterminer le Duc d'Alençon, ne servirent qu'à l'ébranler; il entrevoioit des difficultez dans ce que lui proposoit le Vicomte, qu'il ne se sentoit pas capable de vaincre. L'idée du Trône flatoit agréablement son ambition, mais le chemin lui paroissoit si difficile, qu'il ne seavoit à quoi se résoudre. Pour le tirer de cet embarras. le Vicomte lui proposa une conference avec le Marêchal de Montmorency, dont la prudence ne cédoit point à celle du Connétable son Pere. Le Duc d'Alençon l'agréa, & fous prétexte d'une partie de Chasse ils furent le trouver à Chantilly.

Le Marêchal rejetta bien loin la s du proposition de la Noüe. Il approuva biillon le projet du Vicomte, & il ajoùta tant de raisons à celles qu'il avoit dites, que le Duc d'Alençon sut comme forcé de se rendre. Le Marêchal sit plus. Il lui offrit, s'il vouloit abandonner les sactieux, & s'attacher au Roy, de demander pour lui à Sa Majesté la Lieutenance Générale du Royaume; il ajoûta qu'il appuïeroit sa demande de si puissantes raisons,

Duc de Bouillon. Liv. I. 98 qu'il ne croioit pas que le Roy la lui pût refuser. Je vois bien (ajoûta-t-il encore) qu'en faisant au Roy une pareille proposition, je me brouille. irréconciliablement avec la Reine 🚜 Mere; il n'importe, il y va du bien de l'Etat, du service du Roy, & du vôtre, c'est tout ce que j'ai à ménager. Le Marêchal de Montmorency étoit assez bon François pour parler en cette occasion selon son cœur. Cependant il y a bien de l'apparence qu'un interêt domestique & plus délicat le faisoit agir. Il n'estimoit pas assez le Duc d'Alençon pour procurer son élevation en se commettant avec la Reine Mere, il sçavoit qu'elle ne pardonnoit point. Mais la jalousie de sa Maison contre celle de Lorraine,ne lui permit pas de voir d'un œil tranquile la Lieutenance Générale du Royaume, entre les mains d'un ennemi qui ne manqueroit pas de s'en prévaloir à son préjudice. Ainsi il s'agissoit moins à son égard de donner cette grande Charge au Duc d'Alençon, que d'en exclure le Duc de Lorraine. De pareils motifs avoient apparamment obligé le Vicomte de Turenne à prendre le parti qu'il avoit

Histoire de Henry pris. En effet lorsque l'interêt de sa Maison ne fut plus joint à celui de l'Etat, on ne sui vit plus la vivacité qu'il fit paroître dans l'occasion dont on vient de parler. C'est ainsi que l'avantage particulier décide d'ordinaire de l'interêt général. Conformément à ces maximes qui ne manquent jamais de faire agir les plus grands hommes, le Marêchal de Montmorency parla au Roy avec tant de force, & lui dit de si pressantes raisons pour le porter à donner la Lieutenance Générale au Duc d'Alençon, que le Roy malgré la répugnance qu'il y avoit, se crut obligé de la lui accorder.

Dès que la Reine Mere, dont les Emissaires obsedoient le Roy, en eut été informée, elle alla trouver cePrince, pour l'obliger de révoquer ce qu'il avoit promis. Mais le Roy qui vouloit fortement ce qu'il avoit une fois résolu, refusa absolument de le faire. Ce refus irrita la Reine au point qu'il est aisé de s'imaginer. Elle jura la perte du Marêchal de Montmorency; peu s'en falut qu'elle n'en vint à bout, & si elle n'eût pas apprehendé que le Marêchal Danville son Frere, qui étoit Gouverneur, ou plutôt le Maître ab-

Duc de Bouillon. Liv. I. 9? solu du Languedoc, ne vengeât sa mort, elle l'eût réduit à porter sa tête sur un échafaut.

Cependant comme elle étoit trop habile pour perdre le temps en des plaintes inutiles, après avoir fait sans succès de nouvelles tentatives auprès duRoy, elle s'attacha à retarder l'expédition des Lettres Patentes pour la Lieutenance Générale; elle en vint à bout, elle empêcha par-là le Duc d'Alençon de jouir de l'effet des promesses du Roy, & assura au Roy de Pologne la succession à la Couronne de France,

Il est aisé de s'imaginer quel fut le desespoir du Duc d'Alencon lorsqu'il Se vit ainsi traversé par la Reine sa Mere; il s'emporta, il menaça, enfin il résolut d'obtenir par force ce qu'on ne vouloit pas lui accorder de bon gré. Pour cet effet il réprend ses négociations avec la Noue; il traite avec Memoi le Duc de Boüillon pour avoir une re-Duc de traite à Sedan, & il l'obtient : il n'ou-Bouillon blie rien pour engager dans son parti tous les Princes & tous les Seigneurs de la Cour, qui ne s'étoient livrez ni à la Reine Mere, ni à la Maison de Guise. Il avoit supposé que le Marê-

HISTOIRE DE HENRY **9**5 chal de Montmorency se déclareroit pour lui, mais il le refusa absolument, & déclara qu'étant Officier de la Couronne, il ne pouvoit ni en honneur, nien conscience servir qui que ce ste contre le Roy. Thoré & Danville ses Freres, & le Vicomte de Turense son neveu n'eurent pas la même délicatelle : ils entrerent dans tous les projets du Duc d'Alençon, mais ce in bien plus par la jalousie qu'ils avoient contre la Maison de Lorraine, & date le dessein d'empêcher l'augmentation de sa puissance, que par un veritable, attachement au Duc d'Alençon.

Cependant on travailloit dans le Royaume à soulever toutes les Provinces, & la Noüe assuré que les Prétendus Réformez prendroient les armes le dixième de Mars, en donna avis au Duc d'Alençon, & le pria de se tenir prêt pour se retirer de la Cour, lorsque Guitry paroîtroit aux environs de Saint Germain, à la tête de deux cent chevaux qui lui devoient servir d'escorte. Le secret avoit été si bien gardé, & l'entreprise étoit sibien concertée, qu'il ne paroissoit pas que rien pût l'empêcher de réüssir; cependant un mal-entendu ruïna en

¥574

Duc de Bouillon. Liv. I. 97 un moment tous les projets du Duc d'Alençon, & pensa faire périr tous ceux qui avoient eu des liaisons avec lui, ou qui en furent soupçonnez.

1574

On avoit averti le Duc d'Alençon, les Princes & les Seigneurs de son parti, de se tenir prêts pour le dixiéme de Mars. Guitry prétendit qu'il avoit te averti pour le premier; en effet il parut ce jour-là precisément aux environs de Saint Germain, à la tête des deux cent chevaux dont on a parlé. Il en envoïa avertir le Vicomte de Turenne, afin qu'il en donnât avis au Duc d'Alençon. Rien n'étoit prêt, le Duc, le Roy de Navarre, aucun de ceux qui devoient les accompagner, ne s'attendoit à partir. Le Vicomte de Turenne étoit d'avis qu'on prît conseil du temps & de l'occasion, k qu'on partît à l'heure même. Le Roy de Navarre ne fut pas de cet. vis. Le Duc d'Alençon incertain, re sout que résoudre : Et à peu près lans ce même-temps , la Reine Mere mi avoit des Espions par tout, fut vertie de l'arrivée de Guitry & de putes les circonstances de la consxiration.

Sur cet avis, la Reine sit doubler Tom. I. E

'Histoire de Henry les Gardes, & prendre les armes aux : Compagnies Françoises & Suisses. Ces mouvemens firent soupçonner à Thoré & au Vicomte de Turenne, que tout étoit découvert. Il ne sembloit pas qu'il y eût d'autre parti à prendre que de se retirer pendant qu'on en avoit la liberté; c'étoit au moins le plus sûr, & Thoré soûtenoit qu'il n'y avoit pas à déliberer. Le Vicomte ne fut pas de cet avis ; il étoit persuadé qu'ilfaloit donner quelque chose à la fortune, & ne pas abandonner sur des terreurs paniques, une entreprise dont Memoi- on ne sçavoit peut-être rien. Sur ce Duc de dangereux préjugé, il persuade à Tho-Bouillon ré de venir avec lui au Château, pour en tirer, s'il se pouvoit, le Duc d'Alençon. Ils entrent jusques dans la Chambre de la Reine; le premier qu'ils y rencontrerent, fut le Roy de. Navarre qu'on y avoit mandé. Ce Prince s'approcha du Vicomte, & lui dit tout bas : Que faites vous icy? nôtre homme dit tout. Après un pareil avis il n'étoit plus question d'hesiter sur la retraite : cependant soit que le Vicomte crût que le Duc d'A. lençon ne l'avoit pas accusé, soit que:

la témerité qui lui étoit alors assez

Due de Bouillon. Liv. I. 99 ordinaire, l'emportat dans cette occasion sur ce que la prudence devoit lui suggerer, il se contenta de dire à Thok: sauvez-vous; pour moi je reste « ici, mais s'il m'arrive quelque mal-ce heur, souvenez-vous de me vanger.« L'avis ne pouvoit être donné plus à mopos. Le Duc d'Alençon avoit eu la foiblesse de charger si fortement Thoré, qu'il ne pouvoit éviter la mort, s'il eût tarde un moment à se tetirer. Le Prince de Condé qui étoit a Amiens, fut averti assez à temps pour le sauver. Il joignit Thoré dans sa retraite, ils se retirerent tous deux à Strasbourg.

Le Vicomte de Turenne qui n'avoit plus rien à craindre pour Thoré, mais qui n'etant gueres moins coupable, avoit tout à craindre pour luimeme, s'obstina à demeurer dans la chambre de la Reine. Il vouloit pénetrer ce qui causoit les mouvemens qu'il voïoit à la Cour, & apprendre du Duc d'Alençon même, si l'on sçavoit tout, & s'il n'y avoit plus rien à esperer de leur entreprise. Sa jeunesse pouvoit lui servir d'excuse, & le rendeit en effet moins criminel que Thoré. Il avoit l'honneur d'appartenir à

Èij

100 HISTOIRE DE HENRY

la Reine; il n'avoit eu aucun commerce avec la Mole, & lui avoit caché avec grand soin la part qu'il avoit à la conspiration. Il avoit lieu de croire qu'il n'avoit point été accusé, & il ne pouvoit s'imaginer que le Duc d'Alençon eût voulu le charger; & il craignoit de plus que sa retraite ne le sît soupçonner, & que le Duc d'Alençon pressé sur cet indice, n'eût pas la force de le disculper

d'Alençon pressé sur cet indice. n'eût pas la force de le disculper. Comme il étoit occupé de ces pensées, la Reine après avoir bien ques-Ibid. tionné le Duc d'Alençon, sortit de fon Cabinet pour aller chez le Roy. lui rendre compte de tout ce qu'elle avoit découvert. Le Vicomte la suivir : Comme il fut arrivé dans l'antichambre du Roy, il y trouva le Duc d'Alençon, qui rioit avec la Dame de Sauve, comme s'il n'eût pas eu à se reprocher l'extrême danger où il voi noit de mettre les Princes & les Scigneurs, qui avoient eu l'imprudence de s'attacher à lui. Le Vicomte indigné du mauvais caractere de ce Prince, acheva de perdre dans ce moment le peu d'estime qu'il avoit conservé pour lui. Le Duc ne l'eut pas plûtôt apperçû, qu'il s'approcha du Vicomte,

Duc DE Bouillon. Liv. I. 101 & l'assura, qu'il n'avoit rien dit contre lui, qu'il n'avoit rien à craindre, mais qu'il avertît Thoré de se retirer au plûtôt. Le Vicomte qui vouloit éprouver si on se défioit de lui, lui demanda s'il avoit envoïé avertir Guitry de se retirer. Le Duc lui répondit qu'il n'avoit pas crû que cela fût nécessairo. « Puisque cela est ainsi ( repartit le ce Vicomte) faites en sorte que le Roy ce m'envoye vers lui pour sçavoir la « cause du mouvement qu'il vient de « faire, & pour lui persuader de ren- ce trer dans son devoir. Vous avez ( a- ee joûta-t-il) plus d'interêt que vous ne ce pensez à cette démarche; je vous jus- « tifierai dans l'esprit de cette Noblesse, 🕊 qui n'a pris les armes qu'à vôtre con-ce sideration. Je rejetterai la faute sur « eux-mêmes, & leur ferai voir que ce leur précipitation est l'unique cause ce qui a fait manquer l'entreprise. Il ce vous est important ( continua-t-il ) ce de conserver vôtre crédit parmi les 😄 Prétendus Réformez, & vous ne le 🕳 pouvez faire que par ce moïen. «

Le Duc d'Alençon n'eut pas de peine à comprendre, combien ce conseil lui étoit important, il fit en sorte par le moien de la Reine Mere, que les cho-

Eiij

104 · HISTOIRE DE HENRY qu'on n'avoit jamais eu dessein d'en observer aucun. Qu'ils ne pouvoient oublier le massacre de la saint Barthelemy; que les persecutions qu'ils avoient fouffertes depuis, marquoient affez le dessein formé qu'on avoit de les perdre: que cela étant ainsi, ils aimoient mieux mourir les armes à la main, que de périr par celle des bourreaux, & par les supplices qu'on avoit si souvent emploiez pour les détruire. Il ajoûta qu'il ne dépendoit pas de lui de quitter les armes; que c'étois une affaire de tout le parti, avec lequel il en faloit traiter. Qu'il ne comprenoit pas qu'on lui put proposes d'aller trouver le Roy ; que la bonne foi de ce Prince n'étoit pas assez bier établie, pour s'aller ainsi remettre à sa discretion, sur-tout après avoir paru en armes contre-lui : ce qui ne passoit pas à la Cour pour une défenle juste & nécessaire, mais pour ur crime de leze-Majesté.

Quand Guitry eut achevé de parler, le Vicomte de Turenne prit le parole; il lui remontra les dangereuses consequences de la démarche qu'il venoit de faire, pour son Part en général & pour lui en particulier

Duc de Bouillon. Liv. I. 105 le peu de succès des guerres qu'ils avoient entreprises jusques alors, & le peu d'apparence qu'il y avoit qu'ils en eussent de plus heureux, sur-tout dans un temps où ils n'avoient plus à leur tête ni des Princes du Sang, ni tous ces grands Capitaines, dont la réputation avoit attiré tant de braves Gens sous leurs Enseignes. ajoûta que le Roy lui avoit permis de lui dire de la part du Duc d'Alençon, qu'il pouvoit venir trouver Sa Majesté en toute assurance, & que ce Prince se rendoit garand de sa sureté, & de la liberté qu'il auroit de s'en retourner. D'Arbonville donna les mêmes assurances de la part du Roy de Navarre: & le Vicomte renouvella celles du Duc d'Alençon, avec d'autant plus d'instances, que le Roy lui avoit recommandé sur toutes choses, de faire en sorte que Guitry vint lui parler. Guitry répondit en peu de mots, que l'observation de la parole des Princes, dépendoit de la bonne foi du Roy; qu'ainsi les assurances qu'ils lui faisoient donner, n'ajoûtoient rien à celles que Torcy lui donnoit de la part de Sa Majesté.

La Conference en fût apparem-

ment demeurée-là, si Guitry eût parésister à l'envie qu'il avoit de parler au Vicomte de Turenne sans témoins; mais comme il ne vouloit pas le rendre suspect, il s'avisa de proposer aux Memoi-trois Députez de conferer aveç chares du cun d'eux en particulier : ils le lui Bouillen accorderent, & Guitry pour la forme commença par Torcy. L'on ne sçait pas ce qu'ils se dirent, mais il est cer-

tain qu'ils ne convinrent de rien. Il n'en fut pas de même du Vicomte de Turenne. D'abord qu'il se vit seul avec Guitry, il lui apprit en peu de mots ce qui s'étoit passé à Saint Germain; & comme quoi le Duc d'Alençon qui ne l'avoit point accusé, avoit obtenu par le moien de la Reine Mere, qu'il fût du nombre des Dér putez. Îl ajoûta que la précipitation de lui Guitry les avoit pensé perdre, & que c'étoit la seule chose qui avoit empêché le Duc d'Alençon & les autres Princes & Seigneurs, d'abandonner la Cour pour se joindre à lui. lui demanda ensuite pourquoi il avoit avancé le rendez-vous de dix jours. Guitry soûtint qu'on l'avoit averti pour le premier de Mars. Il est certain que le jour marqué aux Princes.

Duc de Bouillon. Liv. I. 107 n'étoit que le dixième du même mois, & il n'y a pas d'apparence que sais les en avertir, on cût avancé l'entreprise de dix jours. Quoiqu'il en soit, Guitry soûtint toûjours ce qu'il avoit avancé. Ce fait n'a jamais été bien éclairci.

Après qu'ils se furent instruits de part & d'autre de tout ce qu'ils avoient envie de sçavoir, le Vicomte de Turenne qui n'avoit pas dessein de s'en retourner sans rien conclure, comme avoit fait Torcy, pressa Guitry sur la proposition qu'on lui avoit faite de venir parler au Roy. Il lui fit voir les inconveniens de son refus, & le réduisit à demeurer d'accord, que s'il pouvoit avoir des suretez suffisantes, il ne pouvoit se dispenser d'obéir aux ordres de son Souverain. Après avoir obtenu ce point, le Vicomre lui praposa l'expedient d'un Sauf-Conduit, & se chargea de l'obtenir du Roy. Guitry accepta cette proposition. La -Conference redevint commune avec les trois Députez : Ils se chargerent de solliciter le Sauf-Conduit, & ils se separerent après s'être promis de se donner des nouvelles les uns des -autres. Guitry prit la route de la .... 8or. HISTOIRE DE HENRY Basse-Normandie, & les Députez furent rendre compte au Roy de leur Commission.

Ce Prince dont la maladie augmentoit tous les jours, & qui ne craignoit rien tant que de voir renaître la guerre-civile, accorda le Sauf-Conduit qu'on avoit promis à Guitry, & commanda aux mêmes Députez d'aller le lui porten. Ils le firent, & Guitry après bien des difficultez vint trouver le Roy au Bois de Vincennes, où il étoit venu de Saint Germain pour changer d'air. Guitry en fut fort-bienreçu. Le Roy lui demanda ce qui l'avoit obligé de prendre les armes, iL répondit respectueusement, mais avec beaucoup de fermeté, à peu près comme il avoit fait aux Députez. Le Roy lui ordonna de les quitter, il répondit qu'il étoit prêt de le faire, mais que les Prétendus Réformez prêts à se soûlever, ne manquoient pas de gens qui se mettroient à leur tête, & que pour faire quelque chose de solide, il faloit traiter avec les Chefs du Parti. Le Roy lui demanda ion entremise, il la promit. & sur cette assurance le Roy renvoya avec nad lui les mêmes Députez, pour travail-

Ibid.

Duc de Bouillon. Liv. I. 109 ler conjointement à pacifier la Normandie.

A peine furent-ils partis, qu'on apprit que Montgommery avoit fait une descente dans cette Province, qu'il avoit pris Saint Lo, Valoigne, & plusieurs autres petites Places, & que les Calvinistes avoient pris les armes dans toutes les Provinces de delà la Loire. Ces fâcheuses dispositions obligerent les Députez du Roy de s'en revenir sans avoir rien fait. Dans ce mêmetemps le Roy convaincu qu'il ne soûmettroit jamais les Prétendus Réformez que par la force, leva trois armées: l'une destinée pour la Normandie, sous le Commandement de Matignon, qui fut depuis Marêchal de France; les deux autres pour les Provinces de delà la Loire, sous les ordres du Duc de Montpensier, & du Prince Daufin d'Auvergne son Fils. Pendant qu'on se préparoit ainsi à la guerre de tous côtez, on découvrit à · la Cour que durant le séjour que Guitry y avoit fait, le Duc d'Alençon avoit renouvellé avec lui le projet de sa Conspiration, par l'entremise de la Mole & de Coconnats, & que le Roy de Navarre & plusieurs autres

Histoire de Henry 112 avoit fait bonne provision de muni tions. Le Roy en prit de l'ombrage les amis du Vicomte le lui firent sça voir. Il ne crut pas devoir néglige cet avis, il sçavoit que l'on étoit das un temps de défiances, que les sous cons du Roy pourroient augmentei & tirer à des consequences d'autai plus dangereuses pour lui, qu'il et tretenoit toûjours des correspondas ces secrettes avec le Duc d'Alenço Ces réflexions le porterent à envoie au Roy la Boissiere, l'un de ses Gen tilshommes. Il étoit chargé de l dire qu'il avoit appris avec doules qu'on avoit voulu le rendre suspect Sa Majesté à l'occasion des armes des chevaux, & des munitions dont avoit été obligé de se pourvoir avai que de partir pour l'armée : qu'il éte prêt d'en rendre un compte exact tous ceux qu'il lui plairoit de lui non mer ; qu'il avoit cru qu'il étoit son service de se rendre au Can bien accompagné & bien pourva tout ce qui étoit nécessaire pour guerre; & qu'il partiroit incessar ment pour se rendre où Sa Majel l'avoit destiné.

Le Roy fit semblant de recevoir !

Duc DE BOUILLON. LIV. I. 113 excuses du Vicomte, & d'être persuade de ses bonnes intentions. Il ne laispas d'ordonner à la Boissiere de lui dire de sa part, qu'il eût à partir dès le lendemain, & qu'au lieu d'aller servir en Poitou sous le Duc de Montpensier, il allat en Languedoc faire la Campagne sous le Marêchal Danville son Oncle. En même-temps le Roy en remit à la Bossière l'ordre par écrit. Dès que le Vicomte eut reçu cet ordre, il renvoïa la Bossiere à Vincennes, en apparence pour assuser le Roy de la prompte éxécution de ses ordres, en effet pour avertir le Duc d'Alençon que le Roy l'envoïoit en Languedoc; qu'il partoit des le lendemain, mais qu'il n'iroit coucher qu'à Juvisy où il attendroit de ses nouvelles. Rien n'étoit plus dangereux que ce commerce obstiné avec le Duc d'Alençon, dont des personnes sûres & attentives observoient toutes les démarches, & l'on ne peut excuser l'imprudence que le Vicomte de Turenne fit paroître dans cette occasion, que par la persuasion où il étoit encore, que sa fortune dépendoit de son attachement à ce Prince. Mais enfin il ne fut pas arrivé à

Ibid.

716 HISTOIRE DE HENRY tres-affectionné, & il avoit toûjours été particulierement attaché au Pere du Viconite de Turenne. Ainsi personne ne pouvoit être moins disposé que lui, à éxécuter l'ordre que Maignanne lui avoit apporté. C'est ce qui l'obligea de répondre qu'il étoit prêt d'obeir aux ordres du Roy, mais que l'éxécution n'en étoit pas si aisée qu'on pouvoit se l'imaginer à la Cour. Que la maison & la personne même du Vicomte étoient aimées & honnorées des Villes & de la Noblesse de la Province; que ce jeune Seigneur étoit toûjours accompagné de soixante Gentilshommes des plus braves, prêts à tout entreprendre pour luis qu'au premier bruit de la Commission qu'il avoit apportée, toute la Noblesse monteroit à cheval, & viendroit au secours du Vicomte, & que Maignanne lui-même ne seroit pas en fureté. Que d'ailleurs il faloit avoir des troupes pour éxécuter ce qu'il lui proposoit, & que d'en user autrement, ne serviroit qu'à commettre inutilement l'autorité du Roy, & peut-être à faire soûlever la Province, qu'il étoit tres-important de maintenir en paix. Après que Saint Heran eut parlé de

Ibid.

Duc de Bouillon. Liv. I. 117 la sorte à Maignanne, il avertit secrettement le Vicomte de Turenne, des ordres qu'il avoit reçûs, & lui conseilla de penser à sa sureté. Il ne négligea point cet avis , il partit à l'heure même pour se retirer à Turenne. Comme il fut arrivé à Châteaugué, od il s'arrêta trois jours; il fit reflétion que tant que Maignanne resteroit en Auvergne, il pourroit prendre les mesures contre lui, & le surprenire enfin, lorsqu'il y penseroit le moins. Sur cette pensée il fit dessein le l'obliger d'en sortir. Dans cette rac il envoïa à Clermont où étoit Maignanne, le jeune Oudart, Guiion de sa Compagnie, avec huit Gentilshommes de sa suite des plus léterminez, ils furent droit à naison où logeoit Maignanne: la zensée lui vint aussi-tôt qu'ils étoient venus pour l'infulter, il voulut les viter & se renfermer dans une chamre haute; « mais le jeune Oudart l'ar- « :êtant par le bras, Monsieur, ( lui dit- & 1) le Vicomte de Turenne veut sça-« voir qui vous êtes, & ce qui vous « retient en ce pais-ci. « Comme ces « Gentilshommes n'avoient dessein que 1611. de lui faire peur, il ne fut pas diffi-

## 120 Histoire de Henry

Pendant que le Vicomte de Turenne éprouvoit en Auvergne tous les fâcheux contre-temps, aufquels ceux qui sont mal avec la Cour, ont coûtume d'être exposez; le Roy & la Reine Mere formoient les résolutions les plus terribles contre les Montmorency. Il n'étoit plus question que des moïens les plus propres à en procurer l'éxécution. Le Vicomte de Turenne étoit attaché à cette Maison par le sang, par l'interêt, par estime, par reconnoissance, & par tout ce qui pouvoit le rendre sensible à ses malheurs, Il étoit d'ailleurs assez éclairé, pour prévoir que la ruine des Montmorentcy entraineroit la sienne. Sa fortune étoit attachée à la leur. il étoit réduit à périr ou à se sauver avec eux. Mais pour bien entendre ce point si essentiel à l'histoire du Vicomte de Turenne, il faut reprendre les choses de plus haut, & supposer que le Connêtable de Montmorency en mourant avoit laissé quatre fils, tous braves, tous puissamment établis, tous d'un mérite distingué; Montmorency & Danville tous deux Marêchaux de France, le premier Gouverneur de Paris & de l'Isle de France,

Duc DE Bouillon. Liv. I. 121 France, le second, Gouverneur du Languedoc, & les Seigneurs de Thoré & de Méru.

Quoique le Marêchal de Montmorency fût l'aîné, le Connêtable de Montmorency particulierement fur la fin de sa vie, paroissoit avoir plus d'estime & plus de tendresse pour le Marêchal Danville. La Reine Mere ne se fut pas plûtôt apperçûe de cette prédilection, qu'elle s'attacha à favoriser Danville, & à l'élever au préjudice de son aîné. Dans le fonds elle n'aimoit ni l'un ni l'autre, elle haïsfoit Montmorency, mais elle se contentoit de n'aimer pas Danville. Ainsi en procurant son élévation, elle avoit moins en vûc de lui faire du bien, que de faire naître la jalousie, la haine & la division entre lui & son aîné; d'affoiblir par ce moïen cette puissante Maison, & d'être plus en état de la ruiner, lorsqu'elle le jugeroit à propos.

Mais elle avoit à faire à des gens éclairez, & bien moins attentifs à l'éclat qu'à la solidité de leur fortune. Ils pénetrerent les desseins de la Reine Mere, ils comprirent combien il leur étoit important de demeurer

Tom. I. F

unis; il n'en falut pas davantage pour éteindre cette jalousie naissante que la Reine Mere avoit fait naître, & pour les unir de la maniere du monde la plus étroite: leurs deux autres Freres Thoré & Méru, le Vicomte de Turenne leur Neveu, & le Comte de Ventadour leur beau-fere entrerent dans cette union; rien ne fut plus capable de les diviser.

Les deux Marêchaux firent quelque chose de plus, ils jugerent qu'il n'étoit pas à propos qu'ils demeurassent tous deux à la Cour; mais que pendant que le Marêchal de Montmorency y seroit, Danville se retireroit dans son Gouvernement du Languedoc: qu'il y travailleroit à gagner la Noblesse & les Villes; qu'en cas de besoin, il y feroit l'union des Catholiques Politiques & Mécontens projettée avec la Noue au Siege de la Rochelle: qu'en un mot il s'y rendroit si considerable, que la Reine Mere convaincuë qu'elle ne pouvoit les perdre sans attirer la ruine de l'Etat, seroit obligée de les ménager. éxécuta pon duellement ce qu'il avoit résolu avec son Frere le Marêchal de Montmorency. Il se retira dans son

Due de Bouillon. Liv. I. 125 Gouvernement, il y prit toutes les mefures dont ils étoient convenus; & il s'y rendit si puissant, que la plûpar des Historiens de ce temps - là conviennent que la crainte que l'on avoit de lui, fut la seule, ou du moins la plus forte raison, qui empêcha la Maison de Montmorency d'être comptise dans le massacre de la Saint Barthelemy.

La Reine Mere ne fut pas longtemps sans s'appercevoir de l'union des deux Freres. Elle en conclut qu'ils avoient pénetré ses desseins, que la désiance qu'ils avoient d'elle, en étoit laseule, ou du moins la principale cause, & qu'elle les trouveroit toûjours opposez à ses desseins. Depuis ce temps-là elle ne haït pas moins Danville, qu'elle haïssoit le Marê-

chal de Montmorency.

Les choses étoient en cet état, lorsqu'on découvrit la Conspiration du Duc d'Alençon, & que le Marêchal de Montmorency fut arrêté. Il y a bien de l'apparence qu'on n'en fût pas demeuré là, & que la mort du Marêchal eût suivi de près la perte de sa liberté, si l'on n'eût pas craint la vangeance que Danville étoit en état d'en geance que de la consense de la consens

Ibid.

126 HISTOIRE DE HENRY ne lui eurent pas plutôt fait com prendre, qu'il n'avoit pas envie d conclure; qu'elle envoia à Martinen gues de nouveaux ordres du Roy. Ce ordres portoient que Sa Majesté ôtoi à Danville le Gouvernement du Lan guedoc; elle enjoignoit aux Troupe qui étoient dans la Province, de l'a bandonner, à la Noblesse & au Villes de ne le plus reconnoître pou Gouverneur. En même-temps on en voïa ordre au Prince Dauphin d'Auvergne, de marcher en Languedox avec l'Armée qu'il commandoit, d'en chasser Danville, d'y prendre le Com mandement des Troupes & celu de la Province, jusques à ce que k Roy y eût pourvû.

Ces ordres furent publiez par Mar tinengues, mais on y défera si peu qu'ils ne servirent qu'à affermir Dan ville dans son Gouvernement. Il s' maintint malgré la Cour, jusques a regne de Henry IV. Ce Prince le lu consirma; il y ajoûta l'Epée de Con nêtable, & rendit la Maison de Mont morency aussi puissante qu'elle es jamais été. Cependant comme on n prévoïoit pas les suites que les ordre du Roy, & la destitution de Danvill

Duc de Bouillon. Liv. I. 127 duGouvernement duLanguedoc pourroient avoir, il n'y eut personne qui ne fût effraïé du danger auquel on le voïoit exposé. On ne jugeoit pas même que la mort du Roy l'en dût tirer; & l'on étoit persuadé que le Roy de Pologne venant à succeder à la Coutonne, il suivroit les impressions que la Reine sa Mere lui donneroit contre Danville; qu'il feroit éxécuter à la rigueur les ordres du Roy son Frere; & qu'alors la ruïne entiere de la Maison de Montmorency seroit inévitable. Dans la verité, si le Roy de Pologne, de retour en France, eût sçû regner; s'il ne se fût pas abandonné à une molesse, qui le rendit méprisable à tous ses Sujets: en un mot, s'il ne fût pas devenu si different de ce qu'il étoit, lorsqu'il n'étoit que Duc d'Anjou, rien ne pouvoit sauver les Montmorency, & leur ruïne eût entraîné celle de tous ceux qui étoient dans leur parti.

Les évenemens qu'on vient de raconter, affligerent au dernier point le Vicomte de Turenne retiré à Bouzols, & ils donnerent lieu aux réfléxions qu'il fit depuis, & qu'on voit dans ses mémoires. Elles sont si utiles

HISTOIRE DE HENRY qu'on a cru qu'on ne pouvoit se d penser de les rapporter ici.

Memoires du

Il suppose que les Rois, ceux n me qui abusent de leur autorité, sc nouillon donnez de Dieu; qu'ainsi l'on de leur être soûmis, & que c'est al contre l'ordre de Dieu, que de révolter contre eux, & d'entrepre dre sur leurs droits. Il applique ce maxime à la conduite du Duc d' lençon. Il reconnoît que quoiqu'il l'Heritier présomptif de la Couron & qu'il prît pour prétexte de sa rév te, la réformation de l'Etat, & punition des Autheurs du Massacre Ia Saint Barthelemy, fa conduite n' étoit pas plus legitime. Que Dicu permit pas qu'il réussit; mais q quand il l'eût permis, on n'en po roit pas conclure, qu'il eût approu sa révolte, mais seulement qu'il vo loit se servir de lui, pour punir ce qui avoient conseillé & exécuté Massacre. Que cette punition fait le Duc d'Alençon eût été puni à s tour; que rien ne peut excuser Auteurs des maux qu'une Guerrevile entraîne après elle, & que ou tard Dieu en fait des exemp terribles. Le Vicomte de Turenne

Duc de Bouillon. Liv. I. 129 Connoît qu'il a manqué en suivant le parti du Duc d'Alençon, non seulement parce qu'en favorisant ses desseins, il avoit pensé ruiner sa fortune; mais parce que la justice ne pouvoit être de son côté, & que rien ne pouvoit justifier ses entreprises. Il exhorte le Prince de Sedan son Fils, à ne passeivre le mauvais exemple qu'il lui avoit donné, à demeurer toûjours attaché au Roy, & à ne manquer jamais à la sidelité qui lui est dûë.

Le Vicomre remarque ensuite, que le corps de l'Etat, à proprement parler, est toûjours celui qui reconnoît le Prince logitime pour son Chef; que la puissance, l'ordre, le conseil, & la protection de Dieu, y sont comme attachez: Que toutes ces choses manquent à ceux qui l'abandonnent, pour fuivre des partis que l'avarice & l'ambition ont coûtume de former. Oue l'égalité & l'independance prétendue par eeux qui les composent, y introduisent tôt ou tard la confusion & le désordre; qu'il n'y a rien de sûr & de reglé; rien qui puisse les faire subsister long-temps. Que l'autorité legitime prend toûjours enfin le dessus. Qu'on demeure ensuite exposé à la vangean-

Ibid.

ce, ou du moins à la défiance étet nelle du Souverain. Qu'en un mot i n'y a que la témerité & l'imprudent qui puisse y engager & y retenir.

qui puisse y engager & y retenir. Lbid. Le Vicomte de Turenne remarqu encore, que les jeunes gens qui on d'ordinaire ces deux défauts, sont l plus souvent tentez de se jetter dan les partis qui se forment contre l'au torité Roïale; qu'ils s'imaginent qu'il y seront plus distinguez, & qu'ils y se ront plutôt cette fortune imaginaire après laquelle ils courent, sans sçavo où ils vont. Le Vicomte assure qu'i n'y trouvent rien moins que cette di tinction dont ils se sont flattez. Qu'i y font confondus avec toutes forti de gens. Que ce n'est que par hazai qu'on y fait fortune. Que cela n'as rive même qu'à des gens de peu, qu'il n'y a rien à faire pour ceux qu ont du bien & de la naissance. ajoûte que ceux qui s'engagent air dans des partis contraires au bien c la patrie, ne peuvent prétendre à qualité de braves, parce qu'il n'y

point de veritable valeur à combat contre la justice; qu'en un mot, quelques périls qu'on s'expose, o ne sçauroit manquer d'être blamé p

Thid.

Duc de Bouillon. Liv. I, 121 la posterité. Le Vicomte conclud en exhortant son Fils, à ne jamais rien entreprendre contre le bien de l'Etat, & contre le service du Roy. Il avoue qu'il a pensé se perdre en l'abandonhant, & que s'il a soûtenu la gloire & la fortune de ses Ancêtres, ce n'a été qu'en rentrant dans le parti de son Prince legitime, qu'il avoit injustement abandonné. Lorsque le Duc de Bouillon composa ses Mémoires, il toit apparenment dans ces sentimens; il avoit pensé, ou du moins agi d'une maniere tres-differente, presque dans toute sa vie.

Le Vicomte de Turenne éprouvoit à Bouzols une partie des inconveniens dont il parle dans les réfléxions qu'on vient de rapporter. Bien éloigné de cette consideration où il s'étoit vû à la Cour, il se voïoit dépouillé d'une partie de ses biens, & prêt à perdre l'autre. Sa personne même n'étoit pas fort en sureté, & la persidie du Comte de Montal lui faisoit craindre que quelque autre n'entreprît de l'imiter, & qu'il ne sût pas assez heureux pour en être averti. Il avoit regardé le Languedoc, dont Danville son Oncle étoit plutôt le

HISTOIRE DE HENRY 342 Maître que le Gouverneur, comme une retraite assurée; mais la maniere dont la Cour venoit de traiter Danville, lui faisoit appréhender de se rendre encore plus suspect au Roy, s'il cherchoit sa sureté auprès d'un homme qu'il avoit résolu de perdre. Dans cette extrémité, il prit une forte résolution de rentrer sincerement dans le parti du Roy, non pas dans celui de Charles IX, ce qui lui paroissoit impossible; mais dans celui de Henry III, si comme la maladie du Roy donnoit lieu de le croire, il fuccedoit bien-tôt à la Couronne. On verra dans la suite de cette Histoire. ce qu'il fit pour regagner sa confiance.

Cependant on ne peut s'empêcher de faire une réflexion: c'est qu'un peu-d'adversité n'est pas un si grand mal qu'on pourroit se l'imaginer. Elle a toûjours été, pour ainsi dire, l'Ecole où tous les Grands-Hommes se sont formez; & lorsque la Providence a destiné quelqu'un à le devenir, elle l'a fait passer par des épreuves qui ont contribué plus que toute autre chose, à lui former l'esprit & le cœur. Rien me corrompt tant l'un&l'autre, qu'une trop longue prosperité; un homme

Duc de Bouillon. Liv. I. 133 accoutumé à être heureux, devient sier, dur, intraitable, il ne veut entendre que les veritez qui plaisent. A force de compter sur la fortune, on ne donne plus rien à la sagesse, tout fe fait par caprice ou par habitude; en un mot, l'on est tente de se croire plus qu'un homme, lors qu'un bonheur trop constant a éloigné de nous ce qui peut nous apprendre à nous connoître. Un peu d'adversité au contraire, rend doux, humainréflechissant : on n'a pas de peine à plaindre dans, autrui les malheurs qu'on a éprouvé soi-même; on marche avec précaution de peur d'y retomber & l'on use d'autant mieux de la bonne fortune, qu'elle a plus coûté à acquerir.

C'est ce qui arriva au Vicomte de Turenne. Les plaisirs de la Cour, ses succès dans tout ce qu'il avoit entre-pris l'avoient gâté; l'adversité le redressa, le rendit sage & précautionné; & si la chaleur de l'âge le porta quelquesois à des actions temeraires, il acquit plûtôt qu'un autre cette valeur reglée, cette conduite serme & mesurée qui en sirent depuis un si grand homme. Il étoit lui-même se

persuadé des avantages qu'on peut tirer de l'adversité, qu'il prit depuis pour devise un Soleil qui perce des Nuages, avec ces mots: Dani adversa decus, » l'adversité ne sert qu'à re-

lever la gloire. »

Les reflexions que l'on vient de rapporter, l'occupoient à Bouzols, lorsqu'il apprit que le Comte de Ventadour, qui ne s'étoit emparé de ses Terres qu'à regret, & pour obéir à la Cour, s'en étoit retiré sans y avoir fait aucun desordre, & qu'il pouvoit aller à Turenne en toute sureté quand il lui plairoit. Il jugea de-là , qu'il étoit arrivé quelque grand changement à la Cour; il apprit presque dans le même-temps la mort du Roy, 1574 arrivée le trentième de May, après qu'il eut nommé la Reine Mere Régente, pendant l'absence du Roy de Pologne, qu'il déclara son Successeur.

Comme un interregne n'est pas un temps propre à pousser les Grands à bout; le Comte de Ventadour en Memoi- avoit pris occasion de quitter la Vi
s du comté de Turenne, & d'en laisser la viillen jouissance libre à son Neveu. Le Vicomte partit aussi-tôt de Bouzols, pour aller à Turenne. Toute la No-

Duc de Bouillon. Liv. 1. 14e blesse Catholique l'y vint voir, & même plusieurs Gentilshommes Calvinistes. Il s'apperçut que ces derniers se défioient de lui, & le Vicomte avoue qu'ils avoient raison, non seulement il étoit encore alors Catholique; mais comme les Prétendus Réformez s'étoient emparez de Beaulieu, d'Argentac, & de la Ville de Saint Seré, Places de la Vicomré de Turenne ; ils avoient lieu de croire que le Vicomte n'épargneroit rien pour les recouvrer. De plus, comme I n'attendoit que le retour du Roy de ologne, pour se remettre bien avec a Cour, il n'avoit garde d'augmener les soupçons qu'elle avoit de lui, n paroissant favorable aux Calvinises, que la Reine Mere paroissoit lors vouloir absolument détruire.

Il étoit pourtant résolu de les ménager, pour ne pas nuire aux engagenens que Danville avoit pris avec eux; mais les Habitans de Cazillac tiant fait une insulte à un Gentilnomme de ses voisins, il en sit des plaintes au Vicomte, & le pria de lui en procurer la réparation. Le Vicomle l'envoir demander en son nom. Les Habitans de Cazillac la resuse-

Ibid.

146 HIST. DE H. DUC DE BOUIL! tent. Ce refus irrita le Vicomte, il assembla ses amis, attaqua Cazillac, le prir, & condamna les Habitans à faire au Gentilhomme qui s'éton plaint à lui, une réparation beaucou plus ample que celle qu'il leur avoi demandée. Le Vicomte avoit cru qu cette action de vigueur suffiroit pou établir son autorité; cependant le Habitans de Beaulieu entreprirent d vanger ceux de Cazillac; ils ravage rent les Terres du Vicomte. Il rassen bla encore une fois ses amis, batt ceux de Beaulieu, & les contraign enfin de s'accommoder avec lui, ai conditions qu'il voulut, par l'entre mise du Vicomte de Gourdon. C'e ainsi, que pendant l'interregne, confusion étoit si grande, que sur moindre differend, chacun se faik raison les Armes-à la main. On s'a tendoit que le Roy de Pologne, api avoir pris possession de la Couronn rétabliroit l'ordre, & feroit respect les Loix: mais il trompa toutes l esperances qu'on avoit de lui. C' ce qu'on verra dans la suite de ces Histoire.

Fin du premier Livre.

માર્ક ક્લારે ક્લારે ક્લારે ક્લારે ક્લારે ક્લારે ક્લારે ક્લારે ક્લારે ક્લારે

## SOMMAIRE du fecond Livre.

ENRY III. part de Pologne pour venir prendre possession de la Couronne de France. A passe par l'Autriche & par l'Italie. L'Empereur & tous les Princes d'Italie, à la réserve du Pape, lui conseillent d'accorder la liberté de conscience à tous ses Sujets, comme le seul moien d'éteindre en France les Guerres-civiles. La Reine Mere l'empêche de suivre ce conseil. Le Duc de Savoye offre son entremise au Marêchal Danville, pour son accommodement avec le Roy. Le Marêchal l'accepte, & part pour Turin.-La Reine Mere rompt ce projet. Le Maréchal revient par Mer dans son Gouvernement de Languedoc. Le Roy arrive à Lyon. Il y donne une Déclaration , qui donne lieu aux Calvinistes, de reprendre les Armes-Le

Vicomte de Turenne lui envoie un Gentilhomme, pour lui demander la permission de se rendre auprès de lui. Ce Gentilhomme est mal reçû : d'od le Vicomte conclud, qu'il n'a plus rien à ménager avec la Cour. Le Marêchal Danville lui donne avis de son retour de Piedmont, & du Traite d'union qu'il venoit de conclure entre les Catholiques mal-contens & les Calvinistes. Il l'exhorte à y entrer , ce que le Vicomte de Turenne ne manque pas de faire. Danville lui fait du Roy un portrait fort desavantageux, & lui prédit que ce Prince deviendroit dans peu de temps, l'objet de la haine & du mépris de ses Sujets: ce qui confirma le Vicomte dans la résolution qu'il avoit prise, de s'attacher au parti opposé à la Cour. Il demande la Lieutenance Générale de la Guyenne, & il l'obtient. Il secourt Montauban, bloqué par les Troupes du Roy. Autres exploits du Vicomte. Il tombe dangereusement malade. Pendant sa maladie

il prend la résolution d'abandonner la Religion Catholique, dont la profession lui paroît contraire au progrès de sa fortune. Nouveaux exploits du Vicomte de Turenne. Vains projets de Paix avec les Calvinistes. On leur prépare de grands secours en AL lemagne. Le Duc d'Alençon résolu d'en profiter, se retire de la Cour. Il se joint aux Prétendus Réformez. Maniere distinguée dont il use avec le Vicomte, qui aprés avoir renoncé publiquement à la Religion Catholique, mene au secours de ce Prince les meilleures Troupes de la Guyenne. Grand differend qu'il eut à cette octasion, avec Bully, Favory du Duc d'Alençon. Les Allemans entrent en France. Le Roy de Navarre se sauve de la Cour. Il abjure la Religion Catholique, & redevient Chef des Calvinistes. La Paix se fait. Le Visomte de Turenne se retire à Turenne, fort mécontent du Duc d'Alençon. Magnificence avec laquelle il vit à Turenne. Sa conduite domestique ini

Vicomte de Turenne lui envoie un Gentilhomme, pour lui demander la permission de se rendre auprès de lui. Ce Gentilhomme est mal reçû : d'où le Vicomte conclud, qu'il n'a plus rien à ménager avec la Cour. Le Marêchal Danville lui donne avis de son retour de Piedmont, & du Traite d'union qu'il venoit de conclure entre les Catholiques mal-contens & les Calvinistes. Il l'exhorte à y entrer, ce que le Vicomte de Turenne ne manque pas de faire. Danville lui fait du Roy un portrait fort desavantageux, & lui prédit que ce Prin ce deviendroit dans peu de temps, l'objet de la haine & du mépris de ses Sujets: ce qui confirma le Vicom te dans la résolution qu'il avoit prise, de s'attacher au parti opposé à le Cour. Il demande la Lieutenanc Générale de la Guyenne, & il l'ob tient. Il secourt Montauban, bloqu par les Troupes du Roy. Autres ex ploits du Vicomte. Il tombe dangereu sement malade. Pendant sa maladi

Turenne. Sa conduite domestique lui

SOMMAIRE. 140 acquiert l'estime générale du parti Calviniste. Détail de cette conduite, qui ne pouvoit être ni plus sage, ni plus politique. Le Roy de Navarre se retire à Périgueux, avec la Princesse de Navarre sa Sœur unique. Il invite le Vicomte de Turenne à se rendre auprès de lui. Il lui donne toute sa confiance, & prend la résolution de se conduire par ses conseils. Ses motifs pour en user ainsi-Liai on du Vicomte avec la None, qu'il trouve auprés du Roy de Navarre. La Noue choqué de la conduite de ce Prince, qui s'abandonnoit trop à ses plaisirs, prend la résolution de le quitter. Le Vicomit de Turenne le détourne de ce dessein, & le conserve au Roy de Navarre. Origine de la Ligue. Le Roy assemble les Etats Généraux à Blois. La révocation du dernier Edit de Pacification y est résolue. Le Vicomte de Turenne s'empare de toutes les Villes du bas Limosin. Le Roy écrit au Roy de Navarre. Les Etats lui

SOMMAIRE. woient des Députez aussi-bien s'au Prince de Condé, au Marêhal Danville, & an Vicomte de Iurenne, mais inutilement. La Guerre - civille recommence, avec differens succès de part & d'autre. Le Vicomte de Turenne fait la Guerre en Guyenne. Le Marêchal Danville se brouille avec les Calvinistes. Le Roy léve deux Armées. Il donne le Commandement de l'une su Due SAnjou, & celui de l'autre au Duc de Mayenne. Exploits de ces deux Armées. Le Vicomte de Turenne court deux grands dangers, dans l'un desquels il pensa perdre la vie. Il est dangereusement blessé. Le Roy de Navarre le fait transporter à Agen, pour être plus à portée de lui donner les soins. Le Roy s'avance jusques Poitiers, en apparence pour animer son Armée par sa présence; en effet, pour traiter sécrettement de la Paix avec le Roy de Navarre. La Paix est conclue à l'avantage des Calvinistes, au grand mécontente. pellent en Duel. Le Vicomee i Turenne l'accepte, & demeure le lieu du Combat, chargé de bla fures, dont heureusement aucune i se trouve mortelle. Détail de cet affaire, le Roy de Navarre s'y in teresse fortement. Le Vicomte a Turenne recouvre sa santé. Av pleins de sagesse, que le Vicomte a Turenne donna depuis à cette occu son, au Prince de Sedan son Fil





## HISTOIRE

DE LA TOUR

D'AUVERGNE, DUC DE BOUILLON.

LIVRE SECOND.



A haute réputation que Henry III. s'étoit acquise avant son Election à la Couronne de Pologne, lui avoit con-

ervé toute l'estime dont il avoit beoin pour regner en France heureuement & avec gloire. Elle arrêtoit es entreprises au moins considérables ju'on auroit pu faire, pour l'empêher de succeder à la Couronne. Il

Tom. I.

146 HISTOIRE DE HENRY est vrai qu'il étoit fort haï des Calvinistes, parce qu'ils le croïoient l'Auteur du Massacie de la Saint Barthelemy; mais il étoit ( pour ainsi dire) adoré des Catholiques qui faisoient le plus grand nombre, & qui étoient en état de donner la Loi au Parti contraire, si leurs forces étoient unies & bien ménagées. Les Calvinistes même aimoient ce Prince, & le craignoient; & toute la haine qu'ils avoient pour lui, ne les empêchoit pas de le regarder comme un des plus Grands Rois, qui fût monté sur le Trône depuis l'établissement de la Monarchie. D'ailleurs, bien loin que la mort du Roy eût obligé la Reine Mere de rendre la liberté au Duc d'Alencon, au Roy de Navarre, & aux Marêchaux de Montmorency & de Cossé; elle les avoit fait resserrer & observer de si près, qu'on ne pouvoit avoir aucun commerce avec eux, qu'elle n'en fût avertie. Les Partisans des deux Princes n'avoient pas laisse de faire quelques projets, pour leur procurer la liberté; mais celle que la Reine leur avoit laissée, de voir leurs Maîtresses, les avoit empêché d'en profiter. Ils avoient même témoigné

Duc de Bouillon. Liv. II. 147 cant d'indifference, pour se tirer des mains de cette Princesse, qu'on n'avoit pas cru devoir être plus sensible à leur détention, qu'ils l'étoient euxmêmes. Tout le monde étoit ainsi dans l'inaction, jusques à l'arrivée du nouveau Roy.

Il n'y eut que Danville, qui plus attentif à ses interêts, & persuadé d'ailleurs que le Roy de Pologne suivroit les impressions que la Reine sa resdudus Mere voudroit lui donner, il n'y eut, de Boiildis - je, que Danville qui se mit en état de n'en point craindre les suites. Pour cet effet, il se rendit le Maître absolu du Languedoc; il traita de l'udes Catholiques - Politiques, avec les Prétendus Réformez. Il engagea le Vicomte de Turenne & le Comte de Ventadour, à y entrer avec la Noblesse Catholique de leurs Provinces; en un mot, il ne lui restoit plus qu'à prendre les Armes, lorsqu'il reçut des lettres du Duc de Savoye, avec qui il avoit les liaisons les plus Etroites. Ces Lettres l'obligerent à suspendre l'éxécution de ses desseins. Ce Prince lui mandoit que le Roy de Pologne, averti par la Reine Mere de la mort du Roy son Frere, s'étoit

148 Histoire de Henry mis en chemin, pour revenir en France prendre possession de la Couronne; qu'il étoit même déja arrivé à Vienne en Autriche; qu'il devoit passer par Venise, traverser l'Italie, & se rendre à Turin. Le Duc de Savoye ajoûtoit, qu'il sçavoit que l'Empereur devoit conseiller au Roy de Pologne. d'accorder la Paix à tous ses Sujets. de tolerer parmi eux la diversité des Religions, puisqu'il ne pouvoit l'empêcher sans désoler son Roïaume. & de donner aux Calvinistes de telles assurances, pour l'éxécution des Edits donnez en seur faveur, qu'il fît cesser toutes leurs défiances, & s'assurât par-là de régner avec la même autorité sur les deux partis. Le Duc ajoûtoit encore, qu'il étoit informé que le Senat de Venise, & tous les Princes d'Italie, excepté le Pape, devoient lui donner le même conseil; & que lorsque le Roy seroit à Turin, il appuïeroit cet avis de tout son pouvoir; qu'au reste le Roy faisoit une fort grande diligence, & qu'il passeroit par les Etats beaucoup plûtôt qu'il n'a-

Danville aïant reçu cette lettre, crut qu'il devoit penser à ses affaires,

voit crû.

Duc de Boutlion. Liv. II. 149 & se justifier auprès du Roy, sur la tonduite qu'il avoit tenue depuis son départ de France pour la Pologne. Ilécrivit pour cela au Duc de Savoye, le pria de travailler à sa justification. d'agréer qu'il se rendît à Turin, pour y travailler lui-même, & de lui en obtenir la permission du Roy. Le Duc aïant fait ce qu'il souhaitoit, Danville trut qu'il n'avoit point de temps à perdre pour se rendre à Turin; il partit en effet avec tant de précipitation, qu'il ne pensa point à en avertir le Vicomte de Turenne. Cela eût été d'autant plus nécessaire, que le Vicomte qui réduisoit alors toute sa politique, à suivre la fortune de Danville, avoit soûlevé en sa faveur une partie de la Noblesse de sa Province; plusieurs Gentilshommes mêmes avoient paru en armes, & l'on n'attendoit plus que des nouvelles de Danville pour se déclarer, lorsque Memoile Vicomte apprit qu'il étoit partises du pour aller trouver le Roy à Turin. Duc de Bouillon Cette nouvelle le mit dans une peine extrême, il ne douta point que Danville ne fit sa Paix, ou que le Roy ne le fît arrêter, & ne lui fît faire son procès. Si le premier arrivoit,

G iii

HISTOIRE DE HENRY il appréhendoit que Danville n'eut pas assez de crédit, pour le faire comprendre dans son accommodement: il craignit même qu'il n'en fît d'autant moins d'instances, qu'il ne sçavoit pas jusques où il avoit poussé les choses, & qu'il s'étoit rendu criminel de leze-Majesté à son occasion, Si au contraire Danville étoit arrêté. il ne doutoit point que sa perte n'entraînat la sienne, & celle de toute cette Noblesse, qu'il avoit engagée à favoriser ses desseins. L'embarras où se trouvoit le Vicomte, lui sit comprendre encore mieux qu'il ne l'avoit compris jusques alors, combien il étoit dangereux de se déclarer contre son Roy; il renouvella la résolution qu'il avoit prise, de ne rien épargner pour regagner les bonnes graces de Henry.

Dans le dessein d'en venir plus aisément à bout, il crut qu'il lui faloit un prétexte pour justifier les Assemblées de Noblesse qui s'étoient faites chez lui, & il sut assez heureux pour en trouver un qui ne pouvoit être mieux imaginé. Il avoit appris que Saint Heran s'étoit engagé à favorisser le Siege du Château de Mirau.

Duc DE Bouillon. Liv. II. 151 mont à la priere de la Noblesse de Ibid. la haute Auvergne; il fit en sorte que Saint Heran le pria de l'assister dans cette entreprise, & de joindre à Montal qui devoit faire ce Siege, le plus qu'il pourroit de ses amis. Le Vicomte le lui accorda, & il partit aussitôt avec quelque Infanterie, & trois cent Gentilshommes, qui étoient les mêmes qu'il avoit engagez dans les interêts de Danville. On attaqua inutilement Miraumont. Montal blessé à mort fut contraint de lever le Siege qu'il y avoit mis; mais le Vicomte de Turenne n'en eut pas moins ce qu'il prétendoit; il se servit du prétexte de ce Siege, pour couvrir les veritables motifs des assemblées qui s'étoient faites contre le service du Rov.

Danville s'étant rendu à Turin sur la parole du Duc de Savoye, & avec la permission du Roy; il le trouva fort prévenu contre lui, par les lettres de la Reine Mere, & par les instructions dont elle avoit chargé le **Duc** de Guise, Villeroy & de Sauve, Secretaires d'Etat, qu'elle lui avoit envoiés à Turin.

Par ces instructions, la Reine aver-G iiij

tissoire de Henre tissoire le Roy, de se désier de Belle-garde & de Pibrac, parce que ce dernier favorisoit les Huguenots, & que le premier étoit dans les interêts de Danville. Elle lui conseilloir encore de s'assurer de ce Marêchal, & lui representoit que c'étoit une chose de la derniere importance pour le repos de l'Etat.

Apparemment que le Roy n'eût pas balancé à prendre ce parti; mais Danville averti par ses amis, de ce qui se tramoit contre lui, sortit de Turin au plus vîte, sous une escorte que le Duc de Savoye lui donna. Ce Prince se justifia auprès du Roy, sur ce que le Marêchal n'étant venu que sur la parole qu'il lui avoit donnée pour sa sureté, il ne pouvoit pas lui refuser la permission qu'il lui avoit demandée de se retirer. Ou'au reste il pouvoit l'assurer que le Marêchal aimoit sa Religion, son Roy & sa Patrie; qu'ainsi il ne favoriseroit jamais la Guerre-civile, qu'autant qu'il y seroit forcé par le plus puissant de tous les motifs, tel qu'étoit celui de défendre sa vie, sa maison & sa liber. té. L'Escorte du Duc de Savoy conduisit Danville jusques à Nice

Duc de Bouillon. Liv. II. 153 il y trouva une Galere toute prête, qui le transporta en Languedoc. Dès que Danville s'y vit en sureté, il 161d. jura hautement, qu'il ne verroit jamais le Roy qu'en peinture. Il tint parole, & le Roy reconnut enfin qu'on lui avoit donné un mauvais conseil. en le portant à pousser à bout un homme de l'importance du Marêchal. Mais ce ne fut pas la seule faute que la Reine Mere sit faire au Roy.

! En effet, dès qu'il fut arrivé à Lyon, il fit publier une Déclaration qui donna lieu aux Calvinistes de reprendre les Armes. Il affecta des manieres singulieres & fastueuses. qui commencerent à le faire hair; il mécontenta plusieurs grands Seigneurs, qu'il lui étoit tres-important

de ménager.

Le Vicomte de Turenne fut de ce nombre : l'on a parlé des résolutions qu'il avoit prises de faire tout ce qui dépendroit de lui, pour rentrer dans les bonnes graces du Roy. Dès qu'il eut appris que Sa Majesté étoit arrivée à Lyon, il lui envoïa un Gen- Memoitilhomme pour lui faire ses soumis. res du Duc di fons, & pour lui demander la per- Bouillon

154 HISTOIRE DE HENRY mission de le venir assurer lui-même de son obéissance. Ce Gentilhomme fut reçu du Roy avec beaucoup de froideur; on fit peu de cas des avances du Vicomte, & on fit comprendre à son Envoïé, que les Calvinistes, tous ceux qui les favoriseroient, & le Vicomte en particulier, ne devoient attendre aucune grace de la Cour. Des dispositions si fâcheuses firent connoître au Vicomte, que les conseils de la Reine Mere l'avoient emporté dans l'esprit du Roy, sur ceux que l'Empereur, le Sénat de Venise, & le Duc de Savoye lui avoient donnez, de tolerer la diversité de Religion, & de donner la Paix à tous ses Sujets. Il reçut dans ce même-temps une réponse assez favorable, à une lettre qu'il avoit écrite à la Reine Mere; mais quoiqu'elle l'invitat à se rapprocher de la Cour, & qu'elle lui fit esperer qu'elle ménageroit son accommodement avec le Roy; le caractere de ce Prince, & ce qui s'étoit passé avant le voyage de Pologne, lui donna tant de défiance, qu'il ne crut pas devoir suivre les conseils de la Reine. Il jugea même que la Guerre recommenceroit bien-

Duc de Bouillon. Liv. II. 166 tot. & qu'il n'étoit plus question que de bien prendre son parti; mais il n'étoit pas aisé de le bien choisir. D'un côté, il avoit éprouvé une partie des dangers ausquels on s'expose en prenant les Armes contre son Roy; mais de l'autre, il avoit de l'ambition, il aimoit la Guerre, & il étoit persuadé qu'il ne devoit attendre aucun avancement du côté de la Cour. D'ailleurs, il n'étoit pas d'humeur à demeurer neutre entre les Catholiques & les Calvinistes; outre qu'il n'étoit pas assez puissant pour obliger les deux Partis à le ménager, & que ses Terres demeureroient exposées aux courses des uns & des autres, il étoit alors sans exemplé, qu'un Seigneur aussi distingué que lui, ne prît point de Parti ; on l'eût soupçonné de manquer de courage, & la seule idée d'un pareil soupçon eût été capable de lui faire tout entreprendre,

Il étoit dans l'embarras qu'on vient de representer, lorsqu'il reçut des lettres de Danville. Il l'informoit par ces lettres de ce qui s'étoit passé en Piedmont, du danger qu'il avoit courru d'y être arrêté, & comme pour l'éviter, il avoit été contraint de re-

HISTOIRE DE HENRY tourner par Mer en Languedoc. Il aioûtoit que la Cour avoit juré leur perte, & qu'ils n'avoient point d'autre moien de l'éviter, que de se joindre aux Calvinistes, & de demander conjointement avec eux la réformation de l'Etat; que c'étoit aussi le parti qu'il avoit pris ; qu'il venoit de con-Dans clure un Traité avec eux, qu'il le conles M1-nuscrits juroit d'y entrer, & de renouer la deLome- Négociation qu'il avoit commencée nie de Brienne, avec le Comte de Ventadour, & d'en-Tome 3- gager la Noblesse & les Villes de leurs Provinces, à entrer dans la même union. Il ajoûtoit encore, que puisque la Cour ne vouloit pas les aimer, il faloit au moins s'en faire craindre. qu'on gagneroit plus par cette voïe, qu'en s'attachant à la ménager, & en suivant une conduite timide, qui les

livreroit enfin à la vangeance de la Reine Mere. Danville finissoit sa lettre, en lui disant en confidence, que pendant qu'il étoit à Turin, il s'étoit attaché à connoître le caractere du Roy; qu'il n'étoit plus ce brave Duc d'Anjou, qui avoit acquis tant de gloire avant son élection à la Couronne de Pologne: qu'il s'étoit indignement livré à un petit nombre

Duc de Bouillon. Liv. II. 157 de Favoris, & aux débauches les plus honteuses: qu'en un mot, on ne devoit pas douter qu'il ne donnât à la Reine Mere la même autorité qu'elle avoit euë sous le Regne précedent, & que cette Princesse pour se rendre nécessaire, ne lui suscitat plus d'affaires que ni lui ni elle n'en pourroient jamais terminet.

La réputation de Danville étoit si grande dans tout le Royaume, & son autorité d'ailleurs si bien établie dans fa famille, sur-tout depuis l'emprisonnement du Marêchal de Montmorency, qu'il n'arrivoit point qu'on rejettat les partis qu'il proposoit. D'un autre côré le Vicomte de Turenne rebuté par la Cour, étoit dans un si grand embarras sur le parti qu'il avoit à prendre, qu'il n'hésita pas un moment à entrer dans l'union que Danville venoit de conclure avec les Catholiques Politiques, & les Calvinistes du Languedoc. Il fit plus, il y engagea le Comte de Ventadour; & pour porter la Noblesse & le Peuple à prendre le même Parti, ils publierent un Manifeste, pour informer le Public des raisons qu'ils avoient eu de prendre crits de les Armes, & de se joindre à Dan-Lomenie

willa

168 Histoire de Hénry

Pendant que les Calvinistes joints aux Catholiques - Politiques ou Mécontens, préparoient toutes choses pour une nouvelle Guerre, le Roy la commença lui-même, en faisant assieger le Pouzin & Livron, deux Places du Dauphiné. Les Calvinistes les avoient fortifiez, & ils s'en fervoient pour ruïner le commerce de Lyon. Le Pouzin fut pris, l'on fut contraint de lever le Siege de Livron. Ce petit succès releva les esperances des Prétendus Réformez; ils reconnurent Danville pour leur Général pendant l'absence du Prince de Condé. La Guerre recommença dans toutes les Provinces de delà la Loire. Ce fut la premiere où le Vicomte de Turenne commanda en Chef, & où il commença de se signaler. Les Habitans de Montauban pressez de tous côtez par les Troupes du Roy, le prierent de les venir dégager. Le Vicomte avoit toûjours à sa suite un grand nombre de Gentilshommes, bien montez & des mieux armez, prêts à tout entreprendre sous sa conduite; mais comme ce secours n'étoit pas suffisant pour emporter tous les Forts, que l'on avoit bâtis au-tour de Mon-

\$\$75.

Duc de Bouillon. Liv. II. 159 tauban, & qui le tenoient comme bloqué, le Vicomte crut qu'il devoit le servir de cette occasion, pour se donner la distinction dont il avoit besoin, pour soûtenir le Parti qu'il avoit embrassé.

Dans cette vůč, il fit entendre aux Députez de Montauban, qu'il étoit Prêt de marcher à leur secours, mais qu'il n'avoit pas assez de Troupes, ni même assez d'autorité pour en faire de nouvelles, & pour les retenir sous ses Enseignes, quand il les auroit enrolées : qu'il lui faloit indispenfablement de l'Infanterie & du Canon : qu'il sçavoir le moien d'avoir dans peu de temps l'un & l'autre ; mais qu'il avoit pour cela besoin d'un caractere qui ne permît pas aux Gouverneurs des Places de se dispenser de lui obéir. En un mot, il leur fit comprendre qu'à moins qu'il n'eût la Lieutenance Générale de Guienne, il ne pouvoit rien entreprendre d'utile pour leur secours.

Cette proposition n'accommodoit pas les Prétendus Résormez; ils ayoient été comme forcez à accorder se Généralat de leurs Troupes à Danville, quoiqu'il sût Catholique &

HISTOIRE DE HENRY qu'il n'eût aucune disposition à changer de Religion. Ils croïoient qu'il étoit de la derniere importance, qu'aumoins la Lieutenance Générale d'une Province aussi considerable que la Guyenne, fût entre les mains d'un Calviniste déclaré. Le Vicomte étoit encore alors tres-éloigné de l'être; cet éloignement lui ôtoit la confiance des Calvinistes, & ne devoit pas leur permettre de lui accorder ce qu'il demandoit, dont cependant ils demeuroient d'accord, que sa valeur, sa naissance, & ses autres qualitez personnelles le rendoient tres-digne. Îl est vrai qu'il étoit dangereux de mécontenter un Seigneur de sa distinction, qui venoit d'embrasser leur parti, qui y avoit attiré un grand nombre de Noblesse, & qui pouvoit dans la suite leur rendre de grands fervices.

Il y a pourtant de l'apparence que ces considerations ne l'eussent pas emporté sur la désiance des Calvinistes; mais il est des conjonctures, où l'on est comme forcé de se relàcher de cette Politique intéressée, qui faisoit le caractere particulier des Prétendus Résormez. Le temps de

Duc de Boutlon. Liv. II. 161 la récolte approchoit, & Montauban étoit si serré, qu'à moins d'être promptement secouru, ses Habitans n'eussent pas pû recüeillir leurs bleds ni faire leurs vendanges. Cela cût jetté leur Ville dans une disette qui en cût rendu la prise infaillible, si comme il y avoit bien de l'apparence, les Troupes du Roy cussent entrepris de l'assieger. Cet inconvenient étoit d'autant plus à éviter, que Montauban étoit alors la Ville la plus considerable du Parti Calviniste, après la Rochelle.

Ces réflexions prévalurent sur toutes les raisons qu'avoient les Calvinistes, de ne pas confier la Lieutenance Générale de la Guyenne à un Seigneur Catholique. Le Vicomte de Turenne en fut pourvû; il marcha aussi-tôt en Guyenne pour s'y faire reconnoître, & pour y ramasser les Troupes qui lui étoient nécessaires pour le secours de Montauban. Le Vicomte reconnut dans ce voïage, combien il avoit eu raison de ne rien entreprendre, sans être revêtu d'un caractere qui lui attirât la confideration dont il avoit besoin pour servir utilement son parti. Langoiran 162 HISTOIRE DE HENRY

qui commandoit dans Bergerac, le Memoi-reçut bien; mais le Vicomte ne fut du de pas long-temps sans s'appercevoir.

Douillon qu'il avoit peine à lui obéir; les autres Commandans en userent de même. Le Vicomte ne laissa pas de se faire rendre ce qui étoit dû à sa qualité de Lieutenant Général ; malgré les obstacles qu'il y trouva, il ramassa en peu de temps deux mille hommes de pied & six cens chevaux, tous gens délite, bien armez & commandez par de bons Officiers. Il eût pu en avoir davantage, mais il commença dès-lors à préferer un moindre nombre de Troupes agueries, à un plus grand nombre de gens mal disciplinez, & qui n'avoient jamais vû l'Ennemi. Avec ce secours si foible en apparence, le Vicomte entreprit de dégager Montauban.

Dès que ceux qui commandoient pour le Roy dans la Province, eurent appris sa marche, ils se mirent en devoir de s'y opposer, & même de le combattre; le Vicomte n'en fit pas moins son chemin, il marcha toûjours serré & en bon ordre, on se lassa de le suivre, il arriva sans avoir perdu un seul homme à la vûë de

Duc de Bouillon. Liv. II. 164 Montauban. Le Vicomte s'étoit at- Ibid. tendu que cette Ville lui fourniroit au moins de l'artillerie & des munitions, mais elle étoit si mal pourvië, qu'il n'en put tirer que deux mauvais Canons, l'un trop pesant, l'autre d'un trop perit calibre, & trop court. Avec ce foible secours, se Vicomte attaqua quatre ou cinq Forts. es plus proches de Montauban, & es emporta tous l'un après l'autre. Il voit pour maxime, que quand on voit eu un bon succès, il ne faloit mais donner à l'Ennemi le temps e revenir de l'étonnement où ce sucès l'avoit jetté, que rien n'étoit plus nportant que de suivre sa pointe, & u'à la Guerre la diligence & l'intreidité contribuoient autant que tou-: autre chose à faire des conquêtes. Après que le Vicomte eut ainsi dévré Montauban des Forts les plus toches, & qui l'incommodoient le lus, il s'y rendir avec ses Troupes. y fut reçu avec les applaudissemens ue méritoit l'important service qu'il enoit de rendre, mais il n'y fut pas ng-temps, sans s'appercevoir que défiance que l'on avoit de lui, aug-

entoit tous les jours. En voici le

HISTOIRE DE HENRY 164 sujet, qui ne pouvoit être ni moins raisonnable ni plus mal fondé.

Dans le traité d'union fait par Danville, entre les Catholiques Politiques ou Mécontens, & les Calvinistes, l'on étoit expressément convenu, que les Catholiques auroient l'exercice libre de leur Religion, même Ibid. dans les Villes dont les Calvinistes étoient les Maîtres. Les Prétendus Réformez devoient l'avoir aussi dans celles qui appartenoient aux Catholiques. Le fondement de cette convention étoit la tolerance mutuelle des deux Religions, dont on étoit demeuré d'accord, sous prétexte de travailler conjointement à la réformation de l'Etat : en effet, pour être plus forts & plus en état de rélister au Roy, s'il entreprenoit d'attaquer ou les Catholiques mal-contens, ou les Calvinistes. Les Catholiques éxécutoient de bonne foi cet article, toutes les fois que l'occasion s'en presentoit; mais les Calvinistes qui ne prêchoient que la liberté de conscience, & qui traittoient d'injustice la plus criante, le refus qu'on faisoit de la leur accorder, ne pouvoient souffrir l'exercice de la Religion Catholique dans

Duc de Bouillon. Liv. II. 169 les lieux où ils étoient les plus forts. A peine le pouvoient-ils supporter dans ceux où ils se trouvoient les plus soibles: ils avoient excité à cette occasion une infinité de séditions.

Les Habitans de Montauban s'étoient jusques alors le plus distinguez, après ceux de la Rochelle, par cette aversion invincible contre la Religion Catholique. Ils l'avoient bannié de leur Ville avec éclat, ils en avoient aboli jusques aux moindres traces, & ils avoient fait serment de ne souffrir jamais qu'on en sît aucun exercice.

Telle étoit leur disposition, lorsque le Vicomte de Turenne qui étoit encore Catholique, s'y rendit. L'aversion des Habitans pour la Religion Catholique, lui étoit parfaitement connuë; mais comme il sçavoit user de ses droits mieux que personne, il ne crut pas devoir avoir pour eux la complaisance de déroger à un article exprès du Traité d'Union. Il n'eût même pû le faire sans mécontenter la Noblesse Catholique qui l'avoit suivi; & s'il eût entrepris de l'enfreindre dans un point si délicat, il couroit risque d'en être abandonné, & de per-

dre ce grand crédit qu'il avoit confervé parmi elle jusques alors.

Il fit donc dire la Messe dans son Logis, & il y affistoit avec ses Domestiques & les Catholiques qui l'avoient accompagné. On ne l'eut pas plûtôt scû dans Montauban, qu'on ne s'y souvint plus du service important qu'il venoit de rendre, ni même du besoin qu'on avoit encore de lui: on y tenoit les Assemblées sans l'y appeller, & on ne lui communiquoit que ce qu'on ne pouvoit lui cacher. En vain, pour regagner leur confiance, il fit une démarche qui ne pouvoit être que dangereuse, & qui lui donna peut-être le premier goût de la Religion Prétendue Réformée ; il assista au Prêche, & il y sut suivi par plusieurs Catholiques.

tbid.

Cette complaisance aliéna de lui plusieurs Catholiques, & ne lui regagna pas les cœurs de ceux de Montauban. Dans le dessein de se conserver au moins leur estime; il en partit quelques jours après avec les Troupes qu'il avoit amenées, quelques pieces de Campagne, & si peu de munitions, qu'il n'avoit pas pour tirer plus de cent cinquante coups de Ca-

Thid.

Due de Bouillon. Liv. II. 167 non. Avec un secours si foible, il ne laissa pas de prendre les Forts les plus éloignez de Montauban; il s'empara de Puygaillard, Réallville, & Moissac, & il ravitailla les Villes du Mas de Verdun, Buset & Lauserte, que la nécessité des vivres avoit réduites à la derniere extrémité. Il est vrai que la jalousie & la mesintelligence qui régnoient entre ceux qui commandoient pour le Roy, furent en partie cause de ious ces succès. Mais il est vrai aussi qu'on ne pourroit sans injustice, lui refuser les louanges que méritoient la diligence, la bravoure, & la prudence qu'il fit paroître dans cette occasion, Il commença à y acquerir cette haute réputation, qui le rendit enfin le plus considerable du Parti Calviniste, après les Princes du Sang.

Les Exploits que l'on vient de raconter, furent suivis de la Guerre que
le Vicomte sit dans le Quercy, mais
elle fut interrompuë par la maladie
qui lui survint sur la sin de l'Eté.
C'étoit une sièvre continuë qui lui
dura seize jours, dont il sut à l'extrémité: on desespera même de sa vie.
Le bruit qui en courut sut cause de la
dissipation de sa petite Armée, une

Ibid.

partie se retira en Poirou, & l'autre en Auvergne. Ainsi lorsqu'il en recouvré sa santé, il ne se trouva plus en état de rien entreprendre.

Sa convalescence fut suivie d'un autre inconvenient; elle lui donna le temps de faire bien des réflexions fur l'état present de ses affaires; il se voïoit mal avec la Cour, brouille avec les Guises, & par conséquent hors d'état de s'avancer parmi les Catholiques, Le Duc d'Alençon paroissoit avoir change d'inclination pour lui, Bussy d'Amboise, un des plus vaillans Hommes de son temps, avoit pris la place dans l'estime & dans la confidence de ce Prince. Le Roy de Navarre auguel il auroit pu s'attacher, étoit observé de si près, qu'il ne pouvoit s'échaper de la Cour, & peut-être même que sa passion pour la belle Madame de Sauve, ne ne lui permettoit pas d'y penser. Les Calvinistes comptoient si peu sur lui, qu'ils lui avoient préferé depuis peu le Prince de Condé son Cousin, pour le Généralat de leurs Armées. D'un autre côté, le Vicomte de Turenne ne pouvoit oublier la défiance que les Calvinistes lui avoient fait paroître, **LOutes**  Duc de Bouillon. Liv. II. 169 toutes les fois que l'occasion s'en étoit presentée; il étoit persuadé qu'elle dureroit aussi long-temps qu'il feroit profession de la Religion Catholique, pusqu'elle étoit l'unique cause du peu de consiance qu'ils avoient en lui. Il concluoit de-là, qu'en y perseverant, il mettroit un obstacle invincible à sa fortune, & qu'il ne s'avanceroit non plus de ce côté-là, que de celui des Catholiques.

D'ailleurs, Danville avoit pensé nourir depuis son retour de Piednont. Le Vicomte étoit persuadé que a Cour l'avoit fait empoisonner, our se défaire ensuite du Marêchal e Montmorency, qui étoit toûjours risonnier à la Bastille. Si ces deux norts fussent arrivées, le Vicomte estoit sans appui, & se trouvoit exosé à la vangeance de la Cour. Il mt que pour ne plus retomber dans et inconvenient, il devoit s'attacher lubsister par lui-même, & à se donser un appui du côté des Calvinistes, ur lequel il pût compter, lorsque out autre lui manqueroit. Ces réflerions ébranlerent sa foi, & s'il n'abandonna pas dès-lors la Religion Catholique, il y a de l'apparence Tome 1.

HISTOIRE DE HENRY qu'il prit dès ce temps-là la résolution de la quitter; il eut même si peu de soin de cacher cette résolution, que le bruit s'en répandit, & que les Calvinistes ne douterent point qu'il ne fût bien-tôt des leurs.

Il est vrai que le Vicomte ajour Duc de dans ses Mémoires, aux réflexions Bouillon qu'on vient de rapporter, quelques raisons prises du côté de la conscience; mais elles sont si foibles, & elles supposent même dans les Catholiques des erreurs si grossieres & si éloignées de la Doctrine dont ils font profession, qu'il y a lieu de croire que le commerce continuel qu'il avoit avec les Calvinistes, lui avoit fait oublier ce qu'il avoit appris parmi les Catholiques, & qu'il jugeoit de leur croïance, comme les Prétendus Réformez en jugeoient eux-mêmes, op du moins comme ils affectoient d'en juger, pour justifier leur Schisme.

Telles étoient les dispositions de Vicomte de Turenne, lorsqu'il apprit que Clerac avoit besoin de secours, & qu'il étoit serré par des Forts que les Catholiques avoient bâtis autour, Il partit aussi - tôt pour Montauban, il y prit deux cent Hommes de pied,

Duc of Bouillon. Liv. II. 178 deux cent chevaux, deux pieces de Campagne, & marcha au secours de Clerac. Mais quelque secret qu'il eût gardé, & quelque diligence qu'il cût faite, Voisins Sénéchal de Quercy fut averti de sa marche, & résolut de l'attaquer en chemin. Pour cet effet Memoiassembla près de quatre cent Che- res du veux, & plus de douze cent Arque-Bouillen busiers. Le Vicomte en fut averti par les Espions; mais l'avis vint si tard. que Voisins n'étoit qu'à un quart de lieue de lui , lorsque ses Coureurs l'appercurent. Il sembloit qu'il y cût de la témérité à attendre un ennemi dont les forces étoient si superieures; mais le Vicomte crut que le danger Teroit encore plus grand, s'il se retiroit en plein jour avec des forces si inégales. Il se résolut donc au combat; & comme chemin faisant avoit ramassé quelques Compagnies d'Infanterie, & que ses Gens de pied étoient augmentez de plus de la moizié, il en fit cinq petits corps, chacun de cent-cinquante Hommes, il en Llargit le front autant qu'il put, afin que ses Troupes parussent davantage. & qu'étant toutes d'Arquebusiers, elles fussent moins embarrassez quand

if faudroit faire leur décharge. Pour ce qui est de sa Cavalerie, il en sit quatre Escadrons, trois de quarante Chevaux chacun, & un de soixante, à la tête duquel il se mit. Les deux pieces de Campagne furent mises devant l'Infanterie.

Pendant que le Vicomte de Turenne rangeoit ainsi ses Troupes, un Prêtre qui lui servoit d'Aumônier, s'avisa de rassembler tous les Valets, il les rangea en haïe devant le Bagage; il pritensuite une longue perche, il mit une serviette au bout, de sotte qu'il sembloit que ce fût un Drapeau. Tous les Officiers se mirent à rire de l'imagination de l'Aumônier, cependant ce fut ce qui sauva le Vicomte. Voisins qui n'étoit pas assez proche pour bien distinguer les objets, prit ces Valets rangez devant le Bagage, pour un Corps de réserve qu'on avoit jetté sur la gauche dans le dessein de le prendre en flanc; les Troupes du Vicomte lui parurent le double de œ qu'elles étoient. Sur ce préjugé, Voisins ne crut pas devoir attaquer le Vicomte; il se retira au petit pas, quelque temps après il ne parut plus, & le Vicomte continua la marche

Duc DE Bouillon. Liv. II. 174 ans être inquieté. En passant près de Lauserte, il apprit qu'elle avoit besoin de vivres, il la ravitailla, & marcha ensuite droit à Clerac. A son arrivée il attaqua les Forts qui bloquoient cette Ville, ils furent tous emportez l'Epée à la main, & Clerac fut délivre de l'appréhension d'un Siege. Après cette expédition, le Vicomte se rendit à Castel-jaloux : il y eut un differend avec Rosan, Cadet de la Maison de Duras, qui en étoit Gouverneur. Comme ce differend eut de grandes suites qui ne sont pas du temps dont nous parlons, on le rapportera dans le cours de cette Histoire.

Pendant que ce qu'on vient de raconter se passoit en Guyenne, Henry de Fe-III. avoit été sacré à Reims, & il y vrier avoit épousé Louise de Vaudemont, Fille du Comte de Vaudemont & Niece du Duc de Lorraine, la même dont on a parlé dans le premier Livre de cette Histoire. On avoit fait des projets de Paix avec les Prétendus Réformez ; on en dressa même les Articles, ou du moins les Calvinistes firent leurs propositions, mais on ne put s'accorder. Ce n'est pas que le Hii

174 HISTOIRE DE HENRY Roy n'eûr reconnu qu'il ne pouvoir rien faire de plus avantageux pour son Etat, & pour lui-même, que de donner la Paix à ses Sujets de l'une & de l'autre Religion: mais les Calvinistes dont les forces étoient augmentées de plus de la moitié par le Traité fait avec Danville, & par l'union qu'ils avoient conclue avec les Catholiques-Politiques ou Malcontens, & qui étoient assurez d'ailleurs qu'on leur ameneroit bien-tôt de grands secours d'Allemagne, porterent leurs prétentions si haut, que le Roy se vit obligé de les rejetter. Ainsi la Guerre continua dans presque toutes les Provinces de delà la Loire.

Le 15. Les choses étoient en cet état, lorsque septem- le Duc d'Alençon las de se voir inle 1575 sulté par les Favoris du Roy, se sauva de la Cour, & se retira en Berry.
Il étoit mal-content du peu de consideration que le Roy avoit pour lui, & du refus qu'on lui avoit fait d'augmenter son Appanage, & de rendre la liberté aux Marêchaux de Montmorency & de Cossé, qui étoient Prifonniers à son occasion: il en vouloit aux Favoris, & ne prétendoit riem moins que de les saire chasser de la

Duc me Bouillon. Liv. II. 176 Cour, En un mot, il suivoit en cela fon humeur inquiete & ambitieuse; il aimoit à broüiller, & ne pouvoit demeurer en repos; toûjours occupé de vains projets, égallement incapable d'en former de justes, & de les conduire à leur fin.

Aussi-tôt que le Duc d'Alençon se pliniere, vit en liberté, il écrivit au Prince de Tome 2. Condé en Allemagne, au Marêchal Danville, à la Notie & au Comte de Ventadour. Il les prioit de se joindre lui. & de l'aider dans le dessein qu'il avoit de procurer la réformaion de l'Etat, & de rendre à la France a premiere tranquillité; prétexte orsinaire des Rebelles, qui ne subsiste au'autant de temps qu'il leur en faut, pour se procurer seurs avantages particuliers.

Pour ce qui est du Vicomte de Turenne, le Duc d'Alençon ne se con-res du centa pas de lui écrire, il lui envoia Duc de Bouillon Chatelus pour lui porter ses lettres, & pour lui dire de la part tout ce qu'il n'avoir pas jugé à propos de mettre par écrit. Ces lettres contenoient à peu près les mêmes choses que le Duç avoit écrites aux Chefs des Calvinis res . & à ceux des Catholiques Mal-Hiii

HISTOIRE DE HENRY 176 contens. Chatelus étoit chargé de faire Souvenir le Vicomte de l'attachement qu'il avoit eu pour le Duc d'Alençon, de l'assurer de la part de ce Prince non seulement de la continuation, mais même de l'augmentation de son amitié; de l'inviter à se rendre auprès de lui, pour y occuper la place qu'il y avoit autrefois tenue, & pour l'aider de ses conseils. Chatelus ajours que le Duc d'Alençon étoit fort en peine du bruit qui couroit, que le Vicomte avoit dessein de changer de Religion, & de se faire Calviniste. Il l'exhorta de la part du Duc à n'en rien faire, & à demeurer attaché à la Religion de ses Peres. Il lui déclara même, qu'il avoit ordre de lui dire, que son changement de Religion ne pourroit qu'alterer l'affection que le Prince avoit pour lui, & le mettroit hors d'état de faire pour son avancement, tout ce qu'il avoit dessein de faire.

Le Vicomte pria Chatelus de dire au Duc d'Alençon, qu'il ne pouvoit assez le feliciter de la génereuse résolution qu'il avoit prise de quitter la Cour, où il étoit si indignement traité par les Favoris du Roy. Qu'il

DE BOUILLON. LIV. II. 177 it avec toute la reconnoissance : les marques de bien-veillanit il vouloit bien l'honnorer; e differoit de partir à l'heure pour aller recevoir ses ordres. ns la vûë de se rendre auprès sien accompagné. Qu'il alloit er ses Amis, & tout ce qu'il it de Troupes pour les lui con-& qu'il ne tiendroit pas à lui iter tout ce que le Duc avoit de faire pour son avancement. à son changement de Relil ajoûta que c'étoit une affaidépendoit de Dieu, mais qu'il oit rien qu'après y avoir bien & pris toutes les précautions

Duc d'Alençon apprit de Chavec beaucoup de joïe les bonpositions où le Vicomte de Tuétoit à son égard. Il connoissoit ur & sa conduite, il étoit perlu crédit qu'il avoit parmi les dus Résormez, & parmi les iques Malcontens; & il le ret comme un des Hommes du qui lui pouvoit rendre de plus services. Ce Prince ne passoit

Ηv

emandoit une affaire de cette

ance.

pas pour être fort attaché à la Religion Catholique; ses liaisons avec le feu Amiral de Châtillon , avec le Prince de Condé, avec la Noüe, & avec le Parti Calviniste, l'avoient fait soupconner d'avoir au moins beaucoup d'indifference pour elle, & l'on ne doutoit point que l'ambition & l'interêt ne décidassent enfin à laquelle des deux Religions il étoit résolu de s'en tenir. Cependant le Vicomte avoue que le Duc d'Alençon n'épargna rien pour le détourner de la résolution qu'il avoit prise de changer de Religion, & qu'en moins de quinze jours il reçut trois ou quatre dépêches de lui, où il ne lui parloit d'autre chose: mais le Vicomte de Turenne n'estimoit pas assez le Duc d'Alençon, pour se regler sur ses sentimens, & il ne lui croïoit pas affez de fermeté, & assez de conduite pour en faire l'unique appui de sa fortune. Il étoit même persuadé que le Duene seroit brouillé avec la Cour, qu'autant de temps que ses interêts particuliers le demanderoient, & qu'il se raccommoderoit avec elle, dès qu'il y trouveroit son avantage. D'ailleurs " il ne pouvoit pardonner au Duc d'Ar-

HISTOIRE DE HENRY

178

Due de Bouillon. Liv. II. 179 lençon, d'avoir donné à Bussy la plate qu'il avoit occupée dans sa considence. Ces réslexions porterent le Vicomte de Turenne à ne rien décider sur son changement de Religion, k à attendre du temps & des circontances des affaires, à se déterminer. L'est ainsi que les Grands n'en usent que trop souvent, à l'égard de la chole du monde qui devroit le moins dé-

pendre des vues temporelles.

Pendant que les Prétendus Réformez & les Catholiques Malcontens se préparoient comme à l'envy, à aller joindre le Duc d'Alençon; le Prince de Condé, Thoré & Méru, tous deux-Freres des Marêchaux de Montmorency & de Danville, négocioient en Allemagne, pour en obtenir du secours en faveur des Calvinistes de France. La conformité de Religion étoit un puissant motif aux Protestans pour l'accorder : mais le manque d'argent & la difficulté d'en recouvrer . retardoient depuis long-temps le fuccès de cette négociation, & la conelusion du traité. Dès que le bruit se fut répandu, que le Duc d'Alençon s'étoit retiré Malcontent de la Cour. & qu'il alloit se mettre à la tête des

HISTOIRE DE HENRY Calvinistes & des Malcontens, Ican grands noms de Frere unique duRoy. & de Successeur présomptif à la Conronne, applanirent tout d'un coup toutes les difficultez. Le Traité fur conclu, & le Prince Jean Casimir second Fils de l'Electeur Palatin se chargea de lever incessamment huit mil Réitres, deux mil Lansquenets, fix mil Suisses, & trois mil Flamans-Protestans, avec l'Artillerie & les La Po-munitions nécessaires. Le Prince de rome 2. Condé s'obligea de son côté de faire Manue lever en France douze mil Hommes erits de de pied, & deux mil Chevaux, & Lomenie promit qu'ils viendroient joindre les

L'imprudence de Thoré fur cause que ce dernier article ne sut pas éxecuté; il s'ennusoit en Allemagne, l'impatience où il étoit de revenir en France & de joindre le Duc d'Alençon, lui sit proposer à Cassmir de lui donner deux mil Réstres, cinq-cent Hommes de pied François, deux cent Carabins, & cent Hommes d'Armes. Avec si peu de Troupes, il se sit fort de traverser la France, d'aller joindre le Duc d'Alençon dans la Touraine, de saire une si puissante diversion,

Allemans fur la Frontiere.

**Ibi**d

Duc DE BOUILLON, LIV. II. 181 ue le Roy ne seroit pas en état de opposer à l'entrée des Allemans dans Roïaume. Casimir rejetta d'abord ette proposition, mais Thoré sit tant ar les sollicitations & par ses brigues, u'il obtint enfin ce qu'il demandoit. uffi-tôt il prit son chemin par la hampagne, mais le Duc de Guise ui en étoit Gouverneur, en fut aver-Il alla au-devant de Thoré avec ept mil Hommes de pied, & trois il Chevaux. Des forces si superieusecommandées par un Général de la sputation du Duc de Guise, devoient bliger Thoré à retourner sur ses pas; rais soit qu'il eût désolé le Pais par ù il seroit obligé de se retirer . & u'il apprehendat de ne pas trouver equoi subsister : soit que la témerité emportat sur la prudence, il contiua son chemin. Le Duc de Guise le otoïa quelque temps; enfin, l'aïant puvé à son avantage près de Châau Thierry, il l'attaqua & le défit absolument, que Thoré eut bien e la peine à se sauver avec un petit ombre des mieux montez; il fut sez heureux pour joindre le Duc 'Alençon, & ce Prince à la consideition de Danville, le reçut aussi-bien

Histoire de Henry cesser les défiances des Calvinistes, & pour empêcher qu'on ne lui disputât le Commandement des Troupes de Guyenne, qui devoient joindre le Duc d'Alencon. Il ne douta pas même que ce Prince ne lui passat plus aisément son changement de Religion, dans un temps où il avoit besoin de lui, que dans un autre où il ne lui soroit plus si nécessaire. Il est vrai qu'il avoit été en cela directement contre les sentimens de ce Prince & contre tout ce qu'il lui avoit écrit: mais la conjoncture obligeoit de dissimuler avec un homme de l'importance du Vicomte de Turenne, qui pouvoit servir également de sa personne& de son credit. En effet, il eut celui de lever trois mil Hommes de pied, us de tous gens délite, sans dégarnir les puillon Places, & de se faire suivre par quatre cent Gentilshommes des meilleures Maisons de la Guyenne, du Limofin, de la Marche, & de l'Auvergne. Il donna le Commandement de son Infanterie au Vicomte de Lavedan; pour lui, il se mit à la tête des Gentilshommes, & marcha à grandes journées au secours du Duc d'Alencon; mais quelque diligence qu'il fit Duc DE Bouillon, Liv. II. 185 I ne put le joindre qu'à Moulins. Ce fut-là qu'il eut avec Bussy d'Amboise, ce differend dont tous nos Historiens ont parlé; voicy quel en sur le sujet.

Le Duc d'Alençon dans la distribution des Charges de son Armée, avoit fait Bussy Colonel Général de l'Infanterie Françoise. Bussy prétenlit en cette qualité, qu'il n'y avoit que sa Compagnie Colonelle qui pût porter le Drapeau blanc, & que lui seul aussi devoit prendre la qualité de Colonel de l'Infanterie. Le Vicomte de Turenne sans avoir égard à ses prétentions, donna la qualité de Colonel Général de son infanterie au Vicomte de Lavedan qui la commandoit, & lui fit prendre le Drapeau blanc. Bussy ne l'eut pas plûtôt appris qu'il en fit de grandes plaintes au Duc d'Alençon; & comme il étoit sier & emporté, il ajoûta que si on ne lui faisoit pas justice, il se la feroit lui-même. Le Duc d'Alençon qui aimoit Buffy, diffimula fon emportement, il lui promit d'en parler au Vicomte de Turenne, & d'accommoder ce differend avec lui.

En effet, le Vicomte étant venu le salüer pour la premiere fois depuis

ībid.

HISTOIRE DE HENRY 186 son arrivée, suivi de trois cent Gentilshommes, le Duc d'Alençon vint audevant de lui jusques au milieu de sa falle, il le traita avec beaucoup de distinction, & lui donna toutes les marques d'amitié qu'il avoit lieu d'en attendre. Il ne lui dit rien sur son changement de Religion, mais l'aiant pris en particulier, il lui parla du differend qu'il avoit avec Bussy, & h pria de faire quitter le Drapeau blanc à l'Infanterie qu'il lui avoit amenée, Il ajoûta que la prétention de Bussy lui paroissoit juste, & que l'usage ne permettoit pas qu'il y cût dans une même Armée plus d'un Colonel Général de l'Infanterie, & plus d'un Drapeau blanc.

Le Vicomte répondit, que dans le parti Calviniste qui lui avoit consié une partie de ses Troupes, tout se régloit par l'avis des Assemblées Politiques des Églises; qu'il avoit ordre exprès d'en user comme il avoit fait, & qu'il ne dépendoit pas de lui de changer des dispositions dont il n'étoit pas l'Auteur. Il ajostra que les Troupes dont il s'agissoit, étoient d'un des premiers Gouvernemens de France; qu'elles s'autendoient à être

Mid.

Duc de Bouillon. Liv. II. 187 traitez avec distinction, & qu'on ne pourroit donner atteinte à leurs réglemens sans les mécontenter : que si on l'entreprenoit, ce seroit le moient infaillible de perdre la meilleure partie de cette Infanterie, & qu'elle abandonneroit ses Enseignes, plûtôt que de souffrir qu'on en ôtat le Commantement au Vicomte de Lavedan, pour a soûmettre aux ordres de Bussy; ın'outre qu'il étoit Catholique, il voit des hauteurs, dont bien des ens ne s'accommodoient pas, & qui onvenoient moins aux Gascons dont es Froupes étoient composés, qu'à ous autres.

Le Duc d'Alençon repartit, qu'il voioit bien qu'il y auroit de l'inconrenient à entreprendre ce qu'il lui proposoit, mais qu'il attendoit de son issection & de son zele pour son serrice, qu'il leveroit routes les difficulrez qu'il lui faisoit; que les ordres qu'il lui alleguoit, n'étoient pas irrérocables; qu'il faloit s'accommoder me temps, & à la discipline établie sans toutes les Troupes de France.

Le Vicomte répondit, que c'étoit ne même zele qu'il avoit pour sont service, qui ne lui permettoit pas

HISTOIRE DE HENRY 188 d'accorder ce que demandoit Bully: qu'il prioit le Duc d'Alençon de faire réflexion que les Calvinistes faisoient la meilleure, la plus grande & la plus sûre partie de ses Troupes; qu'il hi étoit de la derniere importance de no les pas mécontenter au commencement d'une Guerre, dont toute sa reputation dépendoit : qu'il devoit même éviter de leur faire connoître, qu'il leur préferoit les Catholiques; que pour peu qu'ils s'en apperçussent, la plupart déserteroient & s'en retourneroient dans leurs Provinces; que cette désertion le réduiroit à la discretion des Etrangers; qu'ils seroient en état d'éxiger de lui toutes les conditions qu'il leur plairoit; & que rien ne les pourroit empêcher de piller la France, ce qui le rendroit un objet d'horreur à tous les François. Que les choses étant en cet état, il étoit de l'affection que Bussy devoit avoir pour son service, de relâcher de ses prétentions, de s'accommoder au temps, & de faire céder ses interêts à ceux de fon Prince.

L'artifice de ce discours consistoit en ce qu'il alloit à commettre Busly avec le Duc d'Alençon. Le Vicomte Due de Bouillon. Liv. II. 189 qui connoissoit parfaitement Bussy, servoit qu'il n'étoit pas homme à reculer lorsqu'il avoit entrepris quelque chose, où il croïoit qu'il étoit de son honneur de ne pas céder; cependant il faloit qu'il le fit, ou qu'il se brouillât avec le Prince, en lui faisant connoître qu'il préseroit les droits prétendus de sa Charge, aux interêts du Duc les plus essentiels, dont dépendoit tout le succès de la Guerre qu'il vouloit entreprendre.

En effet, Bussy n'eut pas plûtôt appris que le Vicomte de Turenne avoit refusé de faire quitter le Drapeau blanc à son Infanterie, qu'il prit une résolution qui ne pouvoit être ni plus violente ni plus à contretemps. Il choisit douze Cavaliers des plus braves de l'Armée du Duc d'Alençon, & leur proposa d'aller tous ensemble arracher le Drapeau blanc de l'Infanterie Calviniste, des mains de celui qui le portoit, & de le mettre en pieces à la vûc de toutes les Troupes. Déja les amis de Bussy informez de son dessein s'apprêtoient à le suivre ; la réputation de sa valeur alloit entraîner toute la Noblesse Catholique, & sa Charge, tous les Of-

HISTOIRE DE HENRY ficiers de son Infanterie. De l'autre côté, le Vicomte de Turenne aveni du dessein de Bussy, étoit résolu de périr avec tous les siens, plûtôt que de souffrir l'affront qu'on lui vousoit faire. En un mot, le differend alloit se vuider par le plus furieux Combat qu'on cût vû depuis long-temps, lorfque le Duc d'Alencon qui en fut averti, envoïa chercher Bussy, le retint auprès de sa personne. & lui de fendit d'autorité absolue d'user de voïes de fait. Cette défense rompit pour lors le dessein de Bussy, mais il y a de l'apparence que la querelle eut enfin recommence, si l'on n'est conseillé quelque temps après au Duc d'Alençon, de faire marcher les Troupes par differences routes, ann d'ôter au Vicomte de Turenne & à Bussy, l'occasion de se rencontret Le conseil étoit bon, & les plus excriot qu'on périmentez l'executer sur le champ, mais le Duc d'Alençon avoit ses raisons pour es differer l'éxécution.

Pendant tout le temps que l'Armée demeura campée près de Moulins, le Vicomte de Turenne tint toûjours table ouverte pour tous les

Duc de Bouillon. Liv. II. 191 Officiers de l'Armée; la Noblesse Catholique & Calviniste y venoit man-res du ger indifferemment, & même celle Duc de de la Maison du Duc d'Alençon se faisoit un plaisir de s'y trouver. Ces manieres magnifiques faisoient au Vicomte un grand nombre de nouveaux amis, pendant que la fierté de Buffy & son humeur querelleuse, lui faisoient perdre tous les jours quelqu'un des siens,

On apprit à peu près dans ce mê- 16il. me temps, que le Roy de Navarre. malgré toutes les précautions du Roy & de la Reine Mere, s'étoit sauvé de la Cour, qu'il s'étoit retiré à Saumur, qu'il avoit renoncé à la Religion Catholique, & qu'il prenoit des mesures pour regagner la confiance des Calvinistes, & pour s'en rendre le Chef. On apprit encore que le Duc d'Alençon plus prompt à entreprendre que ferme à soûtenir ce qu'il biq avoit entrepris, traitoit secretement avec la Cour. Une conduite si peu attendue, donna lieu à de grandes défiances & fit perdre au Duc une parcie de son autorité. L'Armée lui en donna des marques, en passant malgré lui la riviere de Loire, dans le dessein toid.

de s'avancer vers Paris. Lorsqu'elle fut arrivée sur la Frontiere de la Beauce, les Princes de Condé & Casimir envoïerent à Moulins un Exprès au Duc d'Alençon. Les deux Princes le prioient de se rendre à l'Armée, & d'en prendre le Commandement dans certains temps qu'ils lui marquoient, & ils lui déclaroient nettement que ce temps passé, ils prendroient les mesures qui leur conviendroient le mieux.

Une résolution si précise & si bien marquée choqua & embarrassa extrémement le Duc d'Alençon. Son Traité avec la Cour n'étoit que commencé; il n'y avoit rien de conclu. Il lui étoit aisé de juger que s'il perdoit le Commandement de l'Armée. & qu'il en fût abandonné, le Roy qui ne l'aimoit pas, s'en prévaudroit; que le Traité qu'il pourroit faire, ne seroit guerre avantageux; qu'il n'y auroit point de sûreté à tout ce qu'on lui promettroit, parce qu'il ne seroit plus en état d'en exiger l'éxécution. Il ne trouvoit pas de moindres inconvéniens à se rendre à l'Armée pour la commander. Il prévoïoit qu'il ne seroit plus le Maître des résolutions qu'elle

Duc de Bouillon. Liv. II. 192 au'elle pourroit prendre; qu'elle se défieroit de lui; qu'elle feroit apparemment bien des entreprises contraires au Traité qu'il avoit commencé, dont on le rendroit responsable, quoiqu'il n'eût pas dépendu de lui de les empêcher. Il faisoit réslexion qu'il avoir promis à la Reine sa Mere que l'Armée n'entreprendroit rien & qu'il ne quitteroit point Moulins, qu'il n'eût eu de ses nouvelles; que cependant l'Armée avoit passé la Loire; qu'elle étoit entrée dans la Beauce; qu'elle n'avoit point fait ces deux démarches pour en demeurer là. Que s'il faisoit ce que les Princes demandoient de lui, la Reine l'accuseroit de lui avoir manqué de parole; & s'il ne le faisoit pas, il couroit risque de perdre le Commandement de l'Armée, de devenir par-là l'objet du mépris de la Cour, & de perdre ses affaires dans le temps même où il se voïoit à la veille de les établir d'une maniere qui le mettroit en état de se passer du Roy & de ses Favoris.

Une situation si embarassante obligea le Duc d'Alençon de recourir au Vicomre de Turenne, qui se trouva heureusement auprès de lui dans le

Tom. I.

Thi.4

Thid

HISTOIRE DE HENRY temps qu'il reçut la lettre des deux Princes. Il lui fit un secret du Trait qu'il avoit commencé avec la Reine Mere, mais il lui parla à cœur ouvert du mécontentement qu'il avois du Prince de Condé & de Casimira Il lui dit qu'aïant été reconnu Géné. ral de l'Armée, elle ne devoit agir que par ses ordres; que cependant sans qu'il en cût donné aucun, & mê me contre sa volonté, elle avoit passe la Loire, & qu'elle étoit entrée dans la Beauce : qu'il étoit sans exemple qu'un Prince de son rang commandant une Armée, en eût été traité avec si peu d'égard. Que pour comble de mépris on entreprenoit de lui donner la Loi, qu'on lui marquoit un temps précis pour se rendre à l'Armée ; qu'on lui faisoit même des menaces qui, quoi qu'elles fussent en termes couverts, ne laissoient pas d'être fort intelligibles. Qu'un parcil debut de Campagne ne promettoit rien de bon; que les Armées ne pouvoient subsister que par une exacte discipline; mais que cette discipline dépendoit elle-même de la subordination & de la bonne intelligence avec le Général. Qu'il étoit mieux informé

C BE BOUTELON. LIV. II. 198 ersonne, de l'état des affaires du qu'il n'avoit que tres-peu de ses à lui opposer; qu'elles n'ose-: même paroître devant son Arqu'ainsi rien ne pressoit de faire treprises. Que les mouvemens armée venoit de faire, ne poutêrre plus à contre-temps, qu'ils voient qu'à désoler la France: ! la Maison de Guise ne manit pas de s'en prévaloir, pour enter la haine des Catholiques lui, & pour le rendre odieux i les François, d'une maniere à amais revenir. Il ajouta qu'il encore besoin de quelques jours mieux pénétrer les desseins du & qu'on devoit faire d'autant de difficulté de les lui accorqu'on n'avoit aucun sujet de se de lui; que ses interêts étoient unis avec ceux des Prétendus mez, pour faire quelque chose r préjudice. Qu'en un mot, il issoit trop bien la Cour pour se elle, qu'après avoir bien pris ses z, c'est-à-dire, qu'après l'avoir hors d'état de lui nuire; qu'il perfuadé qu'il ne le pouvoit faire ménageant les avantages dupar-

Ibid,

ti qui s'étoit déclaré pour lui, qu'ent s'attirant sa consiance, & qu'en se l'attachant par des liens qui rendîssent désormais leurs interêts inséparables. Le Duc d'Alençon ajoûta qu'il attendoit de l'affection du Vicomte, qu'il persuaderoit l'Armée de ses bonnes intentions, & qu'il lui ménageroit le temps dont-il avoit besoin, pour prendre des mesures capables de déconcerter celles de leurs ennemis communs.

Ouand un Prince raisonne selon ses veritables interêts, on est toûjours tenté de le croire. Ainsi quoique le Vicomte eût été averti d'une maniere à n'en pouvoir douter, du Traité commencé avec la Cour; il crut ou qu'il n'en étoit rien, ou que le Duc d'Alençon n'étoit entré en négociation avec la Reine Mere, que pour gagner le temps dont il avoit befoin pour faire la jonction de toutes les Troupes qui devoient grossir son Armées. Cependant, comme il conpoissoit mieux qu'un autre, le caractere de l'esprit du Prince, la vanité de ses projets, l'incertitude de ses réfolutions, & son attachement à ses interêts particuliers, il lui répondit que puisqu'il lui faisoit l'honneur de Duc de Bouillon. Liv. II. 197 lui parler avec confiance, il lui parleroit à son tour avec toute la sincerité qu'il avoit lieu d'attendre d'un homme qui avoit toûjours été dévoué à son service.

Qu'en cette qualité, il lui diroit qu'il ne devoit point faire éclater le Memoimécontentement qu'il avoit de l'Ar-res de mée; qu'il n'étoit point de la dignité Duc de d'un Prince comme lui, de paroître Bouillon touché d'une injure, lorsqu'on n'étoit pas disposé à lui en faire satisfaction. Qu'à la verité il étoit Général de l'Armée; qu'elle l'avoit reconnu pour tel, mais qu'elle l'avoit fait librement : qu'à proprement parler, cette Armée n'étoit point à lui, mais aux Calvinistes, pour le secours desquels on l'avoit sevée; qu'ainsi il ne devoit pas s'étonner, si elle avoit ses vûësparticulieres, comme elle avoit fes interêts séparez des siens. Que cependant c'étoit elle qui le rendoit considerable à la Cour, & qu'il ne pouvoit que par son secours obtenir les avantages qu'il s'étoit proposez; qu'ainsi il lui étoit de la dernière importance d'en conserver le Commandement; qu'il falloit pour cela paroître attaché aux interêts des Calvi-

HISTOIRE DE HENRY 198 nistes, & se garder sur toutes choses= de faire des Traitez particuliers : que la Cour ne manqueroit pas de les luiproposer; mais qu'on lui manqueroit de parole, à moins qu'il ne traitae avec tout le parti, & qu'on ne fût réciproquement garand de ce qui auroit été promis. Que si l'on pouvoit une fois le séparer de l'armée, elle ne laisseroit pas de traiter avec avantage pour les Calvinistes, & pour les Catholiques-Mécontens; mais que pour lui, la Cour n'y auroit d'égard qu'autant qu'elle le jugeroit à propos. Que quand en traitant pour le parti, il ne demanderoit rien pour lui-même, la Cour étoit trop éclairée pour ne sçavoir pas qu'avant toutes choses il faloit contenter ceux qui en étoient les Chefs; & que le parti même ne consentiroit à aucun traité, qu'il n'est toute la satisfaction qu'il pouvoit raisonnablement prétendre.

Le Vicome ajoûta, qu'il prioit le Duc d'Alençon de se souvenir des motifs qui l'avoient obligé de quitter la Cour, & de la maniere si indigne de sa naissance, dont il y avoit été traité; qu'il en devoit connoître les artifices, & s'il l'osoit dire, la haine &

**ж**і ј.

Duc de Bouillon. Liv. II. 199 Le mépris qu'elle avoit pour lui : que L'unique moïen de s'y faire considerer . étoit d'être à la tête d'un puissant Parti. & de se mettre en état de le faire agir quand il le jugeroit à propos. Que c'étoit ce qui avoit acquis tant de consideration au feu Prince de Condé, & au feu Amiral de Châsillon. Que sans aller chercher bien loin des exemples, le Marêchal Danville n'avoit empêché sa ruine & celle de sa Maison, qu'en formant le parri des Catholiques-Mécontens, en S'en rondant le Chef, en faisant ses interêts des leurs, & en y demeurant touiours étroitement uni.

Le Duc d'Alençon demeura d'accord de sour ce que le Vicomte de Turenne jugza à propos de lui dire. Mais comme il avoit pris des engagemens avec la Reine Mere, & que les vûes n'alloient pas si loin que celles du Vicomte, il insista sur la proposition qu'il avoit déja faite; il se réduisit à quinze jours, dont il prétendit avoir absolument besoin, & il pria le Vicomte de Turenne d'obtenir du Prince de Condé & de Casmir, qu'il ne sût obligé de les joindre, qu'après que ce terme seroit passé, & que ce-

200 HISTOIRE DE HENRY pendant on ne fit aucune entreprise.

Quoique le Vicomte qui avoit de grands talens pour la Guerre, fût persuadé que les succès dépendoient autant de la diligence que de toute autre chose; cependant comme il avoit encore l'esperance de s'avancer par la faveur du Duc d'Alençon, il crut qu'il ne devoit pas lui refuser son entremise, dans une occasion où tout autre secours lui manquoit. Il prit donc des lettres de créance du Duc, & partit aussi-tôt pour aller conferere avec les deux Princes. Il parut dans cette occasion combien il est important d'emploier dans les négociations des personnes agréables & accréditées dans le parti, avec qui l'on veut traiter. Le Vicomte representa aux deux Princes avec tant de force, combien il importoit à la réputation & au succez de leurs Armes, d'avoir à leur. tête le frere unique du Roy, & le. Successeur présomptif de la Couronne, qu'il obtint le désai de quinze jours que demandoit le Duc d'Alençon. Il n'en fut pas de même de la proposition qu'il fit, de ne rien entreprendre pendant ce temps-là; elle fut rejettée, & le Vicomte qui étoit plus pé-

"ahid

Duc de Bouillon, Liv. II. 201 nétrant que le Duc d'Alençon, n'y insista pas, parce qu'il comprit qu'en faisant des entreprises, on avanceroit plus ses desleins, qu'en demeurant Jans rien faire, comme il l'avoit proposé. Ainsi Casimir prit d'assaut, saccagea, & brûla la petite ville de Saint Verin dans le Nivernois. D'un autre côté, le Prince de Condé aïant eu avis que les Reitres du Roy, commandez par Schomberg étoient enrez dans la Beauce, il marcha avec **Prois** mil chevaux pour les combattre. Le Vicomte de Turenne qui ne per-Memoidoit aucune occasion de se signaler, res de voulut être de la partie; il se char-Duc de gea même de la conduite de l'Avant-Bouillon garde, & toute la précaution qu'il prit, fut d'écrire au Duc d'Alençon pour lui demander son agrément. Si l'avis du Vicomte eût été suivi, la défaite des Réitres du Roy étoit infaillible. Il proposa d'aller lui-même avec cinq cens chevaux attacher l'Escarmouche, & de l'entretenir jusques à ce que toutes les Troupes eussent joint. La Noue qui ne vouloit rien risquer, ne fut pas de cet avis; il voulut que toutes les Troupes attaquassent, & que l'on attendît qu'elles

fussent arrivées: mais le temps que l'on mit à passer un gué à la sile, sit perdre l'occasion de combattre. Schomberg sut averti de la marche du Prince de Condé, il eut le temps de se retirer.

Ces deux entreprises, quoique per considerables, eurent l'effet que le Vicomte de Turenne avoit prévû. Bien loin d'être un obstacle au Traité commencé par le Duc d'Alençon, elles en avancerent la conclusion. Le Roy qui craignoit que l'Armée de son Fres n'approchât de Paris, fit partirel Reine Mere pour aller traiter de 🕉 Paix . & la conclure à quelque par que ce fût. Le Duc d'Alençon qui en fut averti, partit en même-temps de Moulins, avant que le terme de quinze jours qui lui avoit été accorde, fût expiré, & vint joindre l'Armée. Il en fit aussi-tôt la revûe, & il trouva que les Troupes que le Vicomte de Turenne lui avoit amenées, étoient les plus belles & les mieux équipées. H s'en falut peu que cette revûe ne fît renaître le differend de Bussy aver le Vicomte de Turenne. Ce dernier voulut que le Colonel qu'il avoit nommé, fit sa charge, & qu'il parût

⊯id.

Duc de Bouillon. Liv. II. 103 avec le Drapeau blanc; Bussy s'en offença, & fit de nouveaux projets pour s'en vanger : mais des affaires plus importantes firent oublier cette querelle, les Troupes prirent leurs quartiers, & l'on ne pensa plus qu'à la Paix

Afin de la traiter avec plus de

commodité pour les deux partis, la Reine Mere se rendit à Charenoy le Château. Le Duc d'Alençon, le Prince de Condé, Cafimir & les autres Chefs I'v furent trouver. On commença aussi-tôt les Conferences. La Paix sut concluë le vingt-septiéme d'Avril , & l'Edit qui en fut dreffe, fut verifié au Parlement le quatorziéme de May. Le Duc d'Alençon obtint les Provinces du Maine, de Berry, d'Anjou & de Touraine, qui furent ajoûtées à son appanage, & depuis ce remps-là il prit la qualité de Duc d'Anjou. On accorda aux Prétendus Réformez ce qu'on leur avoit si souwent refusé; il leur fut permis de bâtir des Temples, de faire l'Exercice public Manufde leur Religion dans toutes les Vil- Lomenie des, Bourgs & Villages du Ronaume, Tome 3. à la réserve de Paris & de l'endroit où la Cour feroit son séjour, & deux

404 HISTOIRE DE HENRY lieuës aux environs. Ils obtinrent des Chambres mi-parties, huit Places de sureré avec leurs Garnisons entretenuës aux dépens du Roy, & plusieurs autres conditions tres - avantageules. On accorda à Casimir une pension de quatorze mille écus, une Compagnie d'Ordonnance de cent Hommes d'armes, le Duché d'Etampes, l'entretien de quatre mil de ses Réstres au service du Roy, & de lui faire toucher six cent mille écus dans les termes dont on conviendroit. Pour sûreté de toutes ces promesses, on lui donna cinq Gentilshommes en ôtage & le Duc de Lorraine pour caution. On rendit au Prince de Condé le Gouvernement de Picardie; on y ajoûta la Ville de Péronne, avec deux cens Hommes de Garnison entretenus aux dépens du Roy. Les autres Chefs eurent des gratifications. Une Paix si honteuse & si à charge à l'Etat ne pouvoit pas être de durée. Elle ne dura aussi qu'autant de temps qu'il convenoit aux vûës qui l'avoient fait faire : elles consistoient à retirer le Duc d'Alencon des mains des Etrangers, à les obliger de sortir de France & se retirer en Allemagne.

Due de Bouillon. Liv. II. 106 Comme les Provinces qui avoient été ajoûtées à l'Appanage du Duc d'Alençon, le mettoient en état de faire du bien à ceux qui l'avoient aidé à les obtenir; le Vicomte de Turenne crut ne porter pas trop loin ses Memosprétentions, en lui demandant le Gou- Duc de vernement d'Anjou, ou de Touraine, Bouilles ou celui de Berry. Tant d'années palsées auprès de la personne de ce Prince dans la plus étroite confidence, les risques ausquels il s'étoit exposé à sa consideration, la fidelité avec laquelle il avoit refusé les offres du Duc d'Anjou son Frere, qui avoit succedé à la Couronne, & dont il s'étoit attiré la disgrace pour s'être trop attaché à son service; en un mot la dépense qu'il venoit de faire pour lever & pour équiper les Troupes qu'il lui avoit amenées, tout cela lui faisoit esperer que le Duc d'Alençon se piqueroit enfin de lui témoigner de la reconnoissance; ou que portant ses vûes plus loin, il voudroit s'attacher par des bien-faits une personne de Ion rang & de son crédit, & faire enfin par politique & par interêt ce qu'il eût dû faire par grandeur d'ame. Mais la reconnoissance n'a pas toûjours été la vertu des Princes: comme rarement ils se connoissent en hommes, il est rare aussi qu'ils fassent de bons choix, & leur grandeur les rend si délicats, que souvent on les offense en leur rendant de trop grands services. Combien de gens leur ont de plu par les endroits même qui devoient leur plaire?

Bid,

Comme le Duc d'Alençon étoit à peu près de ce caractere, il reçut se Froidement la proposition du Vicomte de Turenne, que le Vicomte jugez deflors qu'il ne devoit rien arrendre de ce Princer Le parti qu'il prit, fut de se retirer au quartier que ses Troupes occupoient encore. Cependant pour ne pas abandonner ses esperances, sur une réponse qui n'étoit pas un refus absolu, il laissa quelquesuns de ses amis auprès du Duc pour le solliciter en sa faveur. Ils le firent avec toute l'affection qu'il avoit lieu d'attendre de leur zele; mais ils curent du Duc pour toute réponse, que si le Vicomte vouloit retourner à la Religion Catholique, il verroit ce qu'il pourroit faire pour lui. Dans la verité le Duc d'Anjou n'aimoit pas les Prétendus Réformez, & il disoit sou-

Due de Bouillon. Liv. II. 107 vent comme le rapporte Daubigné, \* Liv. 32 qu'il ne faloit que connoître les Hu- chip. 4. guenots pour les hair, & qu'il n'avoit trouvé parmi eux qu'un seul homme de bien qui étoit le sieur de la Noue. La répense du Duc d'Anjou à laquelle le Vicomte de Turenne ne s'attendoit pas, le choqua au dernier point ; il résolut de rompre avec lui d'une maniere éclatante, & de lui témoigner publiquement son mécontentement avec d'autant plus de hauteur, qu'en perdant sa protection, il n'étoit pas en peine d'en recouvrer une autre. Les factions qui divisoient alors la France, facilitoient ces changemens de parti. Ceux qui étoient mécontens. du Roy ou du Duc d'Anjou, n'avoient qu'à se donner aux Guises, ils ne manquoient jamais d'en être reçus ; ou si la diversité de Religion empêchoir de s'addresser à eux, le Roy de Navarre, les Catholiques - Mécontens, ou les Prétendus Réformez offroient toujours des conditions avantageuses. Ce fut du côté de ces derniers que le Vicomre de Turenne jetta les yeux. Il résolut de se faire un mérite parmi eux de la proposition que le Duc d'Anjou lui avoit fait faire de changer de

Histoire de Henry **2**08 Religion, & du refus qu'il en avoit fait, quoique sa fortune dépendît de cette démarche. Il prétendit leur prouver par - là, que rien ne pouvoit plus le détacher de leurs interêts; & comme peu de gens de la haute Noblesse étoient capables d'un pareil attachement, & qu'on en voïoit tous les jours sacrisser leur Religion à leur avancement, il en conclut qu'en prenant ce parti, il acquerreroit la confiance des Calvinistes à un point que personne ne le surpasseroit parmi eux en crédir.

Il y a même de l'apparence qu'il conçut deslors le dessein de devenir leur Chef, au moins dans les Provinces de delà la Loire; ce qui l'auroit rendu plus considerable que rous les établissemens qu'il eût pu obtenir de la Cour. Il est vrai que les Princes du Sang qui avoient embrassé le Calvinisme, paroissoient un obstacle invincible à cette prétention; mais il avoit pénétré que l'esperance qu'ils avoient de parvenir un jour à la Couronne si le Roy & le Duc d'Anjou mouroient sans Enfans, comme il n'étoit pas sans apparence, les rendoit suspects aux Calvinistes. Que

Duc de Bouillon. Liv. II. 164 les Prétendus Réformez étoient perfuadez qu'en ce cas les Princes retourneroient à la Religion Catholique; qu'ainsi ils étoient toûjours en garde contre eux, & n'étoient nullement disposez à leur donner toute leur confiance, & à remettre tous leurs interêts entre leurs mains. Le Vicomte de Turenne n'étoit point fujet à cet inconvenient; & d'ailleurs la naissance, ses alliances, & ses qualitez personnelles le mettant en état de ne céder qu'aux Princes du Sang. il n'y avoit personne qui pût lui disputer le premier rang parmi les Pré- Mémoltendus Reformez. Cette disposition res de Sully, des Calvinistes à l'égard des Princes Chap. du Sang est si veritable, que nous 13. Pag. l'apprenons de Henry IV. même dans pression un entretien qu'il eut avec le Marquis a'Holde Rosny qui fut depuis Duc de Sully. L'on verra dans la suite de cette Histoire que le Vicomte de Turenne avoit les vûës qu'on vient de marquer, & qu'elles auroient peut-être réussi, si Henry IV. n'en cût détourné l'effet.

En éxécution du dessein dont on vient de parler, le Vicomte de Turenne fut trouver le Duc d'Anjou: comme il vouloit que sa rupture avec

ILid.

110 HISTOIRE DE HENRY

Duc de

ce Prince eût tout l'éclat qui convenoit aux fins qu'il s'étoit proposées, il se Bouillon fir accompagner par trois ou quatre cent Gentilshommes ou Officiers de réputation. Il aborda le Duc avec un air où la fierté & le mécontentement paroissoient tout entiers. Il lui dit que depuis sa plus tendre jeunesse, il avoit eu l'honneur d'être élevé auprès de lui; que comme personne n'avoit et plus de part à sa confiance, il avoit sâché de la mériter par ses assiduitez, par ses services. & par un dévouement qui n'avoit pu être ni plus sincere, ni plus definterresse. Que le Duc scavoit mieux que personne les sentatives que le Roy avoit faites pour le détacher de son service, & pour se l'attacher; qu'il ne pouvoit ignorer que le refus qu'il en avoir fait , lui avoit attiré la disgrace du Roy, & tous les malheurs qui en sont les suites ordinaires ; qu'il s'étoit vi fugitif, prêt à perdre les biens, la liberté & la vie. Que ces dangers qui auroient peut-être ébranlé la fidelité de tout autre que lui, n'avoient rien diminué de son zele pour sa personne ; qu'il étoit accouru à son sesours à la premiere sollicitation qu'il

Due be Bouillon. Liv. II. 198 Ini en avoit faite; qu'il lui avoit ameaé les plus belles Troupes de l'Armée qu'il venoit de commander, & toute cette brave Noblesse qui lui faifoit l'honneur de l'accompagner, & qui avoit bien voulu s'attacher à sa fortune. Qu'après tant de preuves de La fidelité & de son zele, au-lieu des zécompenses qu'il avoit lieu d'attendre, on le paroit du refus d'un Gouxernement qu'on eût dû lui offrir s'il ne l'eût pas demandé; qu'on lui faifoit un crime de sa Religion; qu'or ôtoit par-là toute esperance, non feulement à lui-même, mais à la Noblesse qui l'accompagnoit, & à tout le parti Calviniste qui l'avoit si généreusement secouru, & qu'on aliépoit de son service une infinité de braves gens, dont il pourroit un jour avoir besoin.

En cet endroit le Vicomte s'apperque, que Saint Sulpiee qui accompagnoit le Duc d'Anjou, s'applaudifloit de son mécontentement & de l'avantage qu'il avoit eu de l'emporter sur lui. Ce sut ce qui l'obligea d'ajoûter en regardant Saint Sulpice, qu'il se plaindroit moins de son malheur, si les récompenses qu'il avoit lieu deprétendre, n'avoient pas été données à des gens qui ne le valoient pas, & avec lesquels il ne voudroit pas entrer en comparaison; que l'occasion se pourroit presenter de leur apprendre à se connoître; que cependant il se retiroit en Guyenne, avec la satisfaction d'avoir préseré sa Religion à tous les avantages qu'on lui avoit offerts, ou qu'on eût pu lui offrir.

Lorsque le Vicomte de Turenne eut achevé de parler, tous ceux qui l'accompagnoient, témoignerent par un murmure confus, qu'ils prenoient part à son mécontentement; plusieurs même de ceux qui étoient avec le Duc d'Anjou parurent entrer dans leurs sentimens. Le Duc fut surpris & embarrassé de cette espece de conspiration, à desapprouver la maniere dont il en avoit usé avec le Vicomte. Il ne laissa pas de lui répondre qu'il étoit fâché de le voir partir mécontent de lui; qu'il prenoit les choses un peu trop vivement; qu'il l'avoit toûjours aimé, & qu'il l'aimeroit toûjours: Que quant à ceux qu'il avoit gratifiez, ils croïoient avoir mérité Tes bonnes graces & ses bien-faits, & que lui-même les en jugeoit dignes.

This

Ibid.

Duc de Bouillon. Liv. II. 215 Le Vicomte lui repartit, que si hors de sa presence ils entreprenoient de s'égaller à lui, il les en feroit repen. Ibid. tir. En achevant ces mots, il fit une profonde révérence au Duc, & sortit. Tous ceux qui l'avoient accompagné le suivirent.sans rien dire, mais le sieur de Bonneval qui étoit du nombre, ne put s'empêcher de dire au Duc d'Anjou: Mon Prince, vous « perdez plus que vous ne pensez en a perdant Monsieur de Turenne. Comme le Vicomte descendoit l'escallier, Saint Sulpice qui le suivoit lui demanda s'il avoit prétendu parler de lui.Oüi (lui répondit le Vi-«

lui demanda s'il avoit prétendu parler de lui. Oüi ( lui répondit le Vicomte) & fans le respect que j'ai pour « yôtre Maître, vous vous souviendriez « foute vôtre vie de m'avoir demandé« un éclaircissement. Saint Sulpice alloit repartir lorsqu'il entendit que ceux de la suite du Vicomte, lui disoient qu'il n'en faloit point faire à deux fois, & qu'ils alloient le déliyrer d'un ennemi qui avoit l'insolence de l'insulter, A ces mots Saint Sulpice doubla le pas, & remonta l'escallier plus vîte qu'il ne l'avoit descendu.

Une rupture d'un pareil éclat fit

HISTOIRE DE HENRY grand bruit à la Cour & dans les Provinces. Les Courtifans blamerent le le Vicomte de Turenne, ils prétendirent qu'il avoit manqué de respect au Freze unique de son Souverain! mais les Prétendus Réformez lui en scurent un gré infini, il acquit par-là leur estime & leur confiance au point qu'il l'avoit esperé. Pour lui, quand il en parle à son Fils le Prince de Sedan dans ses Memoires, il lui fait faire certe réflexion si importante, que quand on a pris un mauvais parti, on ne manque jamais de s'en repentir. Il avoue qu'il avoit agi contre la Politique & contre la conscience, en préferant le parti du Duc d'Anjou à celui du Roy; & que ce fut avec justice que Dieu permit que le Duo manqua pour lui de reconnoissance. Il exhorte son Fils à ne se proposer jamais que des grandeurs qu'on puisse acquerir justement, & à n'aller à la gloire que par le chemin de la vertu. En un mot il lui parle en Pere & en Homme à qui l'experience avoit appris qu'on ne peut être heureux en s'éloignant de son devoir.

En éxécution de ce que le Vicomte de Turenne avoit dit au Duc d'An-

WC DE BOULLON. LIV. II. 2rd , qu'il alloit se retirer en Guyenne : les Troupes ; il se rendit à son rtier, & commença à donner les es pour le départ. L'on étoit prêt e mettre en marche, lorsque le ice de Condé & Casimir l'enerent prier de différer encore quel-, jours à partir, jusques à ce que eut des assurances plus positives 'exécution du Traité qu'on venoit onclure. Le Vicomte de Turenne ondit qu'il le feroit volontiers; il n'avoit rien plus à cœur que les rêts de la cause commune, & s d'ailleurs il étoit persuadé qu'on pouvoit trop se désier de la Cour, effet trois mois se passerent sans on pût voir l'entiere éxécution de que la Reine Mere avoit promis; is l'extrême envie qu'avoit le Roy délivrer la France des Allemans y faisoient tous les jours de nouun desordres, fut cause qu'on éxéa enfin la plus grande partie des sses qui avoient été arrêtées. On nna des sûretez pour le reste. Casise retira en Allemagne. Les oupesCalvinistes retournerent dans rs Provinces & le Vicomte alla re quelque séjour à Turenne, on

[bid]

Histoire de Henr toute la Noblesse qui l'avoit sui lut l'accompagner; ensuite se retira chez loy.

Tant que le Vicomte fut à? Memoi-ne, il vecut avec une magni

Duc de capable de lui acquerir & de la Botillon cher toute la Noblesse du Païs. voit d'ordinaire vingt-cinq G hommes nourris & entretenus dépens, vingt-quatre Pages, l des Domestiques & l'équip proportion. Ses occupations naires étoient de monter à cl de faire des Armes, des Tou & des courses de Bague. Ces ex l'entretenoient dans le goût Guerre; il prévoïoit qu'elle r menceroit bien-tôt, & que les rens partis qui partageoient la ce, ne demeureroient pas longen paix. Ce fut pour s'endurc fatigue qu'il s'occupa aux exe dont on vient de parler. Le re temps il s'appliquoit à regle affaires, sans quoi il avoue qu'il pas pu fournir aux dépenses qu' soit sans s'endetter, & même s ruiner. Mais comme il porto vûës plus loin que ceux qui fon fession des Armes, n'ont coûtu

Duc de Bouillon. Liv. II. 217 faire, & qu'il pensoit sur-tout à s'accréditer parmi les Prétendus Réformez. & à s'acquerir la réputation de Calviniste zelé; il eut une attention particuliere à régler sa Maison. evoit toûjours chez lui un Ministre des plus habiles; on y faisoit la Priere soir & matin, le Prêche, & tous les Exercices qui sont en usage parmi les Prétendus Réformez. Sa Maison étoir ouverte à tous les gens de bien, & à toutes les personnes d'esprit du parti, sur-tout à ceux qui avoient de la réputation & du crédit dans les Eglises Prétendues Réformées. Quand Frencontroit des gens qui avoient été machez au feu Amiral de Châtillon, dont la mémoire étoit en si grande vénération parmi les Calvinistes, il les retiroit chez lui, & leur fournissoit toutes les commoditez dont ils woient besoin.

Deplus il avoit ses heures reglées pour s'entretenir avec des gens d'espait, dont sa Maison étoit toûjours templie. Dans ces conversations on proposoit des questions de Philosophie ou de Theologie; on s'entretetoit de la maniere de bien parler & le bien écrire, mais sur-tout de la Tem. I.

Ibi.

HISTOIRE DE HENRY 218 Guerre & de la Politique, où il se rendit tres-habile. Il suppléoit par-là à l'étude des belles lettres, ausquelles on l'avoit empêché de s'appliquer dans sa jeunesse; il évitoit l'oissvete & la débauche qui perd tant de gens, & qui rend inutiles le plus souvent tous les talens qu'on a reçûs de la nature, ou que l'on a acquis par l'étude & par l'usage du grand monde, Au reste, le Vicomte de Turenne étoit si exact à se trouver à ces entretiens, que même pendant les voïages qu'il étoit obligé de faire, menoit toûjours avec lui quelque personne d'esprit, avec qui il pût les continuer.

En vivant de la sorte, le Vicomte de Turenne s'acquit cette ouverture & cette étendue d'esprit, ausquelles la nature lui avoit donné de grandes dispositions. Personne n'entendoit mieux que lui ses interêts, & ceux du parti qu'il avoit embrassé; toujours fécond en expédiens, & en ressources; toujours ferme dans les résolutions qu'il avoit prises, actif, vigilant, laborieux, secret, il poursui, voit constamment l'éxécutution de ses entreprises. L'impossibilité seule

Thid.

pouvoit l'en détourner. Mais il acquit sur-tout par cette maniere de vie, cette grande réputation qu'il s'étoit proposée, non seulement dans le parti des Calvinistes, mais dans toute la France, & dans les Païs Etrangers.

Ibid.

. Pendant que le Vicomte de Turenne prenoit de si justes mesures pour se rendre considerable dans le parti Calviniste, le Roy de Navarre mécontent du peu d'égard qu'on avoit ou pour lui dans la paix qui venoit d'être concluë, se retira en Saintonge. puis à Périgueux avec la Princesse de Navarre sa sœur unique. Comme mures ses vues alloient à se rendre Chef des Calvinistes, il crut que pour 🛪 réüssir, il ne pouvoit avoir des liaifons trop étroites avec le Vicomte de Turenne & avec la Noue, ni leur témoigner trop d'estime & trop de confiance. Le premier étoit sans confredit le Seigneur le plus consideré du parti après les Princes du Sang, tant pour la naissance, que pour les biens, & pour toutes les qualitez perfonnelles qui peuvent rendre un homme recommandable. Le second, quoique simple Gentilhomme, l'emportoit sur les Princes mêmes, par le

HISTOIRE DE HENRY crédit qu'il avoit parmi les Calvinic. tes. & par l'estime qu'il s'y étoit acquise. Il avoit toûjours fait une profession constante du Calvinisme, aulieu que les Princes l'avoient une fois abandonné; à la verité ils avoient été. forcez à le faire par des considerations qui ne pouvoient être plus fortes. Cela n'avoit pas laissé de les rendre odieux parmi les Prétendus Réformez, parce que ces Princes avoient ( ce leur sembloit ) perseveré trop long-temps dans la Religion Catholique qu'ils avoient embrassée par force. D'ailleurs, les prétentions qu'ils. avoient à la Couronne, les rendoient suspects; & l'on étoit convaincu que lorsque pour y parvenir, il ne s'agiroit que d'abandonner encore une fois le Calvinisme, ils ne manqueroient pas de le faire. Ce soupçon tomboit particulierement sur le Roy de Navarre. Il étoit d'un degré plus procho de la Couronne, que le Prince do Condé. Il étoit retourné plus tard que lui au Calvinisme, & il ne passoit pas même pour y être aussi attaché que lui.

Ce fut pour effacer ces impressions, que le Roy de Navarre crut qu'il des

Duc de Bouillon. Liv. II. 111 voit s'attacher en toutes manieres le Vicomte de Turenne & la Noüe. Il les invita l'un & l'autre à se rendre auprès de lui à Périgueux, pour y tenir à sa Cour & dans ses Conseils le rang qui leur étoit dû, & qu'il leur avoit déja donné dans son estime & dans sa consiance.

Le Vicomte de Turenne qui n'avoit rien de mieux à faire même par rapport à ses vûes, s'y rendit le premier li-bien accompagne, que sa suite autoit pu donner de la jalousie à tout utre qu'au Roy de Navarre. Ce Prins. bien loin d'avoir des sentimens si as, comprit encore mieux qu'il n'avoit fait, par ce grand nombre de Voblesse dont la fortune paroissoit machée à celle du Vicomte, combien l lui importoit de le gagner. La Prinesse de Navarre entra dans les vûës e son Frere; elle crut que pour lui nieux acquerir le Vicomte de Tuenne, elle devoit se l'attacher à ellesême. Elle n'eut pas de peine à y tuffir; elle étoit jenne, belle & bien ite; elle jouoit bien du Luth, elle hantoit encore mieux, & faisoit assez ien des Vers. Le Vicomte avoue luinême que personne n'étoit mieux que

Ibid.

Ibid.

HISTOIRE DE HENRY 272 lui auprès de cette Princesse, qu'elle l'honnoroit de sa confiance, & qu'elle faisoit peu de choses sans les lui communiquer. Mais il veut perfuzder en même-temps, que l'amour n'entra point dans leur commerce; il en donne deux preuves; l'une, qu'il ne lui parloit jamais sans témoins : l'autre que le Roy de Navarre, bien loin de desapprouver la liaison du Vicomte avec la lœur, témoigna toûjours qu'elle lui étoit tres-agréable. L'on prétend même qu'il avoit dessein de la lui faire épouser : & comme ce n'est pas été la premiere fois que la Maison de la Tour seroit entrée dans l'alliance de la Maison Royale, il n'y a pas lieu de s'étonner que le Roy de Navarre favorisat l'estime de la Princesse sa sœur pour le Vicomre de Turenne.

En effet, le Roy de Navarre aïant quitté Perigueux pour aller faire son séjour à Agen, & le Vicomte étant retourné à Turenne, le Roy de Navarre n'omit rien pour l'engager à revenir à sa Cour. Le Vicomte y revint quelque temps après; il y trouvala Noue qui s'étoit donné au Roy de Navarre, & qui étoit, pour ainsi

Ibid,

Duc DE Bouillon. Liv. II. 224 dire, devenu son domestique. Ce Prince avoit pour lui toute la confidération qu'il méritoit; mais la Noue ne fut pas long-temps sans s'appercevoir qu'il entroit dans cette consideration plus de politique que de veritable amitié. Le Roy de Navarre aimoit les plaisirs, la galanterie faisoit alors sa principale occupation. Lavardin & Roquelaure étoient entrez par-là dans sa confidence; ils étoient tous deux Catholiques, mais de ceux qui ne le sont que de nom & par habitude : ils redoutoient l'humeur severe de la Noue, & ils n'épargnoient rien pour en dégoûter le Roy de Navarre: mais il lui étoit trop nécessaire pour le mécontenter, & pour rompre ouvertement avec lui. La Noue s'appercevoit tous les jours de plus en plus des mauvais offices qu'on lui rendoit auprès du Roy de Navarre. Il lui eût été aisé d'y remedier en fe rendant plus complaifant, mais il erut qu'il trahiroit son Maître en flatant, ou même en dissimulant des passionsqui ne pouvoient aller qu'à le perdre, ou du moins, comme il arriva, à nuire beaucoup à ses affaires. Il étoit donc le seul qui lui disoit des veritez utiles, mais dont la jeunesse du Prince, son penchant pour les plaisirs & les slateries continuelles de Lavardin & de Roquelaure, l'empêchoient de profiter.

La Noue au desespoir qu'on corrompît ainsi un naturel aussi heureux que celui du Roy de Navarre; persuadé d'ailleurs que Lavardin & Roquelaure étoient aux gages de la Cour & que c'étoit par ses ordres qu'ils entretenoient ce Prince dans une honteuse oissveté, s'en plaignoit souvent au Vicomte de Turenne. Il lui en faisoit voir les consequences pour le Roy de Navarre même, & pour tout le parti. Enfin, il lui dir un jour, que si ce Prince continuoit à prendre ses avis en mauvaise part. il quitteroit plûtôt sa Cour, que de souffrir qu'on lui pût imputer d'avoir favorisé ses desordres, ou du moins de ne s'y être pas opposé.

Le Vicomte de Turenne n'approuva pas cette résolution; il sit voir à la Noüe combien il importoit à leur parti, de ne pas abandonner le Roy de Navarre aux mauvais conseils de Lavardin & de Roquelaure. Il lui dit que les bonnes qualitez de ce Prince

Duc de Bouilion. Liv. II. 125 méritoient bien qu'on excusat en lui quelques défauts, ou du moins qu'on les supportat; que l'oisiveté les avoit produits, que l'occupation y remédiroit : que la paix qu'on venoit de conclure, ne pouvoit pas duter. Qu'il avoit des avis certains qu'on inspiroit dans toutes les Provinces aux Dépuez qui devoient se rendre aux Etats de Blois, d'insister sur la cassation des Edits accordez aux Prétendus Réformez; que la Guerre qui alloit recommencer, leur donneroit à tous & au Roy de Navarre en particulier tant d'occupations, qu'il ne pourroit se dispenser de changer de vie : qu'alors les conseils seroient écoutez, & qu'on **feroit** trop heureux de les fuivre.

En effet, les avis que le Vicomte de Turenne avoit reçus, ne se trouvérent que trop certains. La paix qu'on venoit de conclure, parut aux Catholiques si favorable pour les Calvinistes, qu'ils n'en purent souffrir l'éxécution. Ils firent à cette occasion plufieurs remontrances au Roy; mais la crainte d'une nouvelle Guerre-civille l'arant empêché d'y répondre favorablement, il se forma une nourelle faction \* qui sous prétexte de \* La Lie

détruire l'Heresse, & de rétablir la Religion Catholique dans son premier lustre, pensa renverser l'Etat, & donna lieu au Parti Protestant de se fortifier & de s'accroître.

Le Roy qui prévit les consequences de cette dangereuse Ligue, crut la dissiper en assemblant les Etats Blois. Il en avoir promis la convocation . lorsque la derniere Paix sut concluë, & les Calvinistes même l'avoient souhaitée & demandée. . Roy étoir persuadé que la plus grande partie des Députez, pour éviter les malheurs de la Guerre, consentiroit à l'éxécution des Edits donnez en faveur des Calvinistes ; qu'ainsi il n'en feroit plus responsable, & que les Catholiques zelez n'auroient plus rien à lui reprocher. Mais les Partisans de la Ligue agirent si efficacement dans les Provinces, que presque tous les

Manuf. Députez furent chargez de demancrits de der qu'on supprimât les Edits accortom.; dez aux Calvinistes; qu'on ne put faire profession publique en France, que de la seule Religion Catholique, & de consentir plûtôt à une nouvelle Guerre, que de soussirir qu'on tolerat

plus long-temps l'exercice public de

Due de Bouillon. Liv. II. 117 la Religion Prétendue Réformée.

Les Députez des Provinces s'étant rendus à Blois, chargez des demandes qu'on vient de rapporter, le Roy plinière st l'ouverture des Etats, le sixième de Décembre, par un discours des plus éloquens, & qui ne pouvoit être prononce avec plus de grace. Il se réduisoir à convaincre l'assemblée du dessein sincere qu'il avoit de procurer & d'assurer le repos de son peuple, & de rétablir le Roïaume dans sa premiere splendeur. Il exhorta l'Assemblée à s'unir à lui pour en faciliter l'éxécution, & pour finir enfin ces divisions funestes, qui désoloient la France depuis si long-temps. Mais quoique le Roy pût faire, soit par ses discours publics, soit par ses entretiens particuliers avec les Députez; le plus grand nombre persista à demander la révocation des Edits & l'étercice public de la seule Religion Catholique par tout le Royaume. Comme il étoit aisé de prévoir les funestes suites de ces deux demandes. si elles étoient accordées; le Roy proposa la modification de l'Edit de Paix. Il ajoûta qu'il croïoit que cela sufficit pour le present; qu'on cour-

roit risque de renverser l'Etat en portant les choses à l'extrémité, & quele temps pourroit donner des ouvertures à faire quelque chose de plus. A la verite, il n'étoit pas sûr que les Calvinistes consentissent à la modification du dernier Edit de pacification; mais il étoit indubitable qu'en le revoquant entierement, on alloit rallumer la plus furieuse Guerre-civille qu'on eût encore vûe dans le Royaume.

On apprit dans ce même temps que

les Calvinistes allarmez des résolutions qu'on prenoit contre-eux aux Etats, commençoient à se soûlever dans toutes les Provinces; qu'ils renouoient leurs correspondances avec Manuf les Etrangers, & que le Vicomte de Turenne venoit de s'emparer des Villes du Bas-Limofin. Le President Eimar Député de Guyenne en avertit l'Assemblée, & il se servit de cette occasion pour representer les inconveniens de la résolution qu'on alloit prendre: mais les Ligueurs avoient rellement pris le dessus dans les Etats, que ce Député ni quatre autres qui opinerent comme lui, ne furent point

écoûtez. Le Roy se vit obligé de

Due de Bouillon. Liv. II. 129 suivre la pluralité des voix, de confentir à la révocation absolué de l'Edit de pacification, & d'ordonner que dans tout le Royaume on ne feroit plus d'exercice public de la Religion Prétendue Résormée.

En consequence de cette résolution L'an des États, le Roy écrivit à tous les Gouverneurs des Provinces, que quoi qu'il eût défendu par tout le Royaume l'exercice public de la Religion Prétendue Réformée, son intention n'étoit pas qu'on violentat la conscience de personne, ni qu'on obligeat les Prétendus Réformez à faire Manus. profession de la Religion Catholique; crits. que ceux qui voudroient vivre paisiblement dans leurs maisons, y seroient assurez de la protection des Loix & des Magistrats, & qu'on ne s'informeroit point de leur croïance. Le Roy écrivit dans le même sens à la Noblesse du Languedoc & de la Guyenne & au Roy de Navarre en particulier. Biron fut envoié exprès à ce Prince, pour lui porter la Lettre de Sa Majesté, & pour lui expliquer les motifs qui l'avoient engagée à révoquer le dernier Edit de pacifigation. Il étoit encore chargé d'exhorter ce Prince à se soûmettre à la résolution des Etats, de le détourner de la Guerre-civille, & de lui faire comprendre qu'il étoit beaucoup plus de son interêt de demeurer attaché au Roy, que de se rendre Chef d'un Parti dont toutes les vûes alloient à démembrer l'Etat, & à s'ériger en République.

Mid.

Le Roy ne se contenta pas de cette démarche à l'égard du Roy de Navarre, il voulut que les Etats lui envoïassent des Députez. L'Archevêque de Vienne pour le Clergé, Rubempré pour la Noblesse, & Ménager Général des Finances de Tourraine pour le tiers-Etat, furent chargez de cette députation. On envoia au Prince de Condé Daliboust Evêque d'Autun, les sieurs de Montmorin & Pierre Rat Presidens de Poitiers. Les Etats firent le même honneur à Danville. Ils lui envoierent Antoine de Seneterre Evêque du Puy, les sieurs de Rochefort & de Thole pour négocier avec lui. Ils étoient chargez en particulier de ne rien oublier pout le détacher du parti des Protestans, d'emploier pour en venir à bout les promesses & les menaces & de lui

Duc de Bouilion. Liv. II. 278 offrir même la garentie des Etats pour le Traité qu'on pourroit faire res du avec lui. Le Vicomte de Turenne ne Duc de fut pas oublié. Le Roy lui envoia la Tom. n Barge dont les Ancerres avoient été P. 1705 attachez à la Maison de la Tour depuis plus de deux cens ans, pour le ramener au service du Roy, Comme la Reine Mere n'avoit rien épargné pour persuader à Sa Majesté de gagner Danville à quelque prix que ce fût, & que l'on croroit y réussir ; la Cour ne doutoit pas que le Vicomte attaché à sa fortune ne prit le même parti que lui.

Bien loin que ces députations produifissent aucun esset, les Prétendus Résormez protesterent contre l'Assemblée des Etats, & déclarerent qu'ils tiendroient pour nul tout ce qui y seroit ordonné au préjudice de leur opposition, & du dernier Edit de pacification. Cette Déclaration sut suivie (les Etats étant encore assemblez) de la prise de plusieurs Villes. La Charité sut surprise. Le Prince de Condé s'empara de Brouage & de plusieurs autres Villes de Saintonge & du Poitou; & le Vicomte de Turenne après avoir pris toutes les Villes du

242

Bas-Limosin, porta la Guerre en Guyenne. Le premier Exploit qu'il y Memoi- fit, fut de forcer quatre Compagnies Duc de d'Arquebuziers à cheval, qui s'étoient houillon retranchez dans une Eglise, & de les obliger à se rendre à discretion. Il marcha ensuite contre Voisins qui alloit joindre avec trois cens chevaux l'Amiral de Villars, qui commandoit en Guyenne pour le Roy. Il étoit prêt de l'attaquer, & il avoit déja rangé sa Cavalerie, lorsqu'il s'apperçut que deux Regimens d'Infanterie qui le suivoient, se regardoient piques baissées, & qu'ils étoient prêts d'en venir aux mains. Leur differend venoit d'une dispute pour le rang qu'ils devoient tenir. Le Vicomte surpris de ce contre-temps, laisse sa Cavalerie sous le commandement de son Lieutenant, après lui avoir ordonné ce qu'il auroit à faire s'il étoit attaqué, & court à son Infanterie. Il se jette entre les deux Regimens qui marchoient déja l'un contre l'autre, avec plus d'animosité qu'ils n'eussent peut-être fait contre l'ennemi, il les arrête par sa presence. Il alloit s'informer du fujet de leur division lorsqu'il apperçut un Ca-

HISTOIRE DE HENRY

Duc de Bouillon. Liv. II. 115 itaine plus échauffé que les autres. ui continuoit à fomenter la séditions marche à lui l'épée à la main, il . lui porte dans l'estomach, & le enace de le tuer s'il faisoit encore 1 pas. Il ordonne ensuite aux Offiers des deux Regimens, de se rendre iprès de lui, & après avoir pris conoissance de leur differend, il s'en ferve le jugement, & leur comman-: de marcher fuivant l'ordre qu'il ur avoit prescrit. Personne ne fut lez hardi pour lui désobéir, mais perdit l'occasion de battre Voisins, Le Vicomte remarque à cette ocufion, que dans les séditions, partidierement dans les militaires, if ut toujours user d'autorité; qu'il ut s'en prendre aux Chefs, & ne s point ménager : que la séverité ins ces conjonctures n'est 'pas une uauté, mais une action d'humani-, parce qu'on s'épargne par-là bien s châtimens au quels il faudroit oir recours pour maintenir la disciine; sur tout il observe que pour iter les séditions militaires, il faut ujours tenir les Troupes en action, ne les laisser jamais dans l'oissyeté. Ce fut dans cette vûë que le Vi134 HISTOPRE DE HENRY comte de Turenne marcha pour fe-

courir Perigueux. Cette Ville étoir menacée d'un Siege, & elle manquoit de vivres. Des Forts bâtis autour par les Troupes, du Roy, tenoient les Habitans renfermez dans leurs murailles, & les empêchoient de faire leur récolte. Le Vicomte les dégagea, les Habitans firent leur moisson, la Ville fut abondamment pourvûë, elle se vit en état de soûtenir un Siege. Après cette expédition, le Vicomte prit en Quercy la Ville de Figeac par escalade, & Calviner en Auvergne.

Pendant que ces choses se passoient en Guyenne & dans les Provinces voisines, les affaires avoient bien changé de face en Languedoc. Danville Chef des Catholiques-Mécontens s'étoir brouillé avec les Calvinistes. Ils avoient surpris Montpellier & plusieurs autres Villes. On Te faifoit la Guerre de part & d'autre; & dans cette Province tout paroissoit disposé à une révolution qui n'eût pas été favorable aux Prétendus Réformez. Pour en arrêter le cours, le Roy de Navarre se rendit à Montauban, le Vicomte de Turenne & la Noue l'y furent joindre. Le Vicomte

Duc de Bouillon. Liv. II. 134 vit avec beaucoup de chagrin que Lavardin s'étoit tellement rendu Maître de l'esprit de ce Prince, qu'il lui avoit donné le commandement de ses Troupes. Le Vicomte le prétendoit pour lui-même; & la Noue qui le lui eût céde, n'étoit pas d'humeur à en user de même avec Lavardin. Ce n'est pas que Lavardin ne fût fort brave, mais comme il étoit Catholique, cela seul suffisoit pour le rendre fuspect, & pour faire desapprouver le choix que le Roy de Navarre en avoit fait. D'ailleurs Lavardin ne pouvoit être comparé au Vicomte, pour les services rendus au parti Calviniste. La Noue de son coté l'emportoit fur Lavardin pour la capacité dans la Guerre : mille belles actions le faisoient considerer comme un des plus grands Capitaines de son temps; & l'on ne pouvoit, sans hui faire tort, donner le commandement à Lavardin à son préjudice. Cette préference lui parut si injurieuse, qu'il résolut de quitter le service du Roy de Navarre. Mais pour le 1616. faire avec honneur, it forms un projet qui réuffit dans la fuite. Ce fut de faire cesser la Guerre dans le Royau-

346 Histoire de Henry me, & de la faire passer dans les Païs-Bas, qui s'étoient révoltez contre le Roy d'Espagne. Le Vicomte de Turenne ne porta pas si loin son ressentiment. Il chercha querelle à Lavardin, & elle fut poussée si vivement en presence du Roy de Navarre, qu'aïant porté la main sur la garde de leurs épées, ils se fussent battus, si le Roy de Navarre, d'abord par ses prieres, & ensuite d'autorité absoluë, ne les en eût empêchez. Cependant comme il prévit que si on les laissoit ensemble, la querelle ne manqueroit pas de recommencer, il prit occasion des troubles du Languedoc, pour y envoïer le Vicomte & la Noüe pour pourvoir à la fureté des Villes dont les Calvinistes s'étoient emparez. Ils s'acquitterent tous deux de cet emploi, d'une maniere qui conserva ces Places au Parti, & qui lui fit obtenir quelque temps après une Paix avantageule.

Ibid.

Les Calvinistes qui avoient comrits de mencé la Guerre, la soûtenoient avec comenie des succès fort inferieurs à ceux qu'ils avoient eu dans les autres Guerres. Le Roy également choqué de leurs

entreprises, & du peu d'égard qu'ils

Duc de Bouillon, Liv. II. 23# avoient eu pour les Députez que les Etats leur avoient envoiez leva deux Armées. On donna le commandement de la premiere au Duc d'Anjou. L'autre fut envoiée en Poitou sous les ordres du Duc de Mayenne Frere du Duc de Guise. L'Armée commandée par le Duc d'Anjou prit la Chanté, passage important sur la Loire, dont les Calvinistes s'étoient emparez pour faciliter aux Etrangers l'entrée des Provinces qui sont au-delà de cette Riviere. Après la prise de cette Place, le Duc marcha en Auvergne, attaqua & prit Issoire l'une des Places de sureté que l'on avoit accordées aux Calvinistes pour un temps, & qu'ils avoient refusé de rendre, le temps qu'ils devoient les garder, étant expiré.

Pendant que le Duc d'Anjou étoit coccupé au Siege d'Issoire, le Duc de plin. Mayenne sit lever celui de Saintes au Prince de Condé, prit Tonnai-Charente, Marennes & Broüage, & serra de fort près la Rochelle. Le Duc de Mayenne dut une partie de ces succès à la mésintelligence qui se mit entre le Roy de Navarre & le Prince de Condé; elle les empêcha de s'y opposer,

Cependant le Vicomte de Turenne

qui commandoit sous le Roy de Na-Memoi- varre, courut un des plus grands dangersoù il se fût trouvédepuisqu'ilavoit Bouillon commencé à porter les armes. Comme il alloit reconnoître les ennemis fur une fausse allarme, accompagne seulement de huit ou dix Cavaliers. il donna dans une ambuscade composée de vingt-cinq Arquebuziers. étoient couchez sur le ventre derriere des Saules qui empêchoient de les voir. Il en parut seulement quatre ou cinq qui firent semblant d'être au Roy de Navarre. Leur dessein étoit de prendre le Vicomte; & pour le faire plus aisément, ils l'inviterent à s'approcher pour voir quelque chose qu'il ne pouvoit découvrir que de l'endroit où ils étoient. Le Vicomte n'en étoit qu'à trente pas, lorsqu'il lui vint quelque soupçon, que ce pouvoit être des ennemis. Aufli-tôt il tourne bride, mais ce ne fut pas sans essurer la décharge de l'embuscade. Heureusement il ne fut point blessé, ni aucun des siens. Il avoue qu'il fit une faute dans cette occasion, & qu'un Commandant ne doit jamais s'avancer dans un Païs couvert, sans

Due de Bouillon. Liv. II. 240 envoïer reconnoître à droit & à gauche. Il remarque que bien des gens ont péri faute d'avoir pris cette précaution; il n'y manqua plus depuis, mais cette attention ne l'empêcha pas de tomber quelque temps après dans un plus grand danger que celui qu'on vient de raconter.

Il étoit allé à Turenne pour une Ibil. affaire pressante. Comme il en revenoit accompagné d'un petit nombre de ses domestiques, & de cinq ou six Gentilshommes qui avoient été ses Pages, & qui n'avoient non plus que lui d'autres armes que leurs é. pées, il passa par le Bourg de la Salvetat. Douze Cuirassiers & quinze Arquebuziers à cheval de l'Armée du Roy, y arriverent en même-temps. Ils venoient pour chercher des contributions, D'abord, quoiqu'ils fussent Ennemis, ils se contenterent de prendre langue touchant le Vicomte & sa suite, & le laisserent passer sans qu'il put juger qu'ils eussent dessein de l'attaquer. Mais comme ils eurent fait réflexion que le Vicomte & ceux qui étoient avec lui, n'avoient point d'autres armes que leurs épées; qu'ils étoient au moins deux contre

140 Histoire de Henry un, & que de plus ils étoient bien armez, ils coururent après lui, & tomberent sur les gens qui conduisoient son Equipage. Au bruit qu'ils firent en les attaquant, le Vicomte tourna bride, sans prendre garde s'il étoit suivi. Il joignit celui qui paroissoit être le Commandant, & lui porta un coup dans le visage. En mêmetemps le Vicomte fut environné par cinq Hommes qui l'attaquerent tous ensemble. Le Combat étoit trop inégal pour pouvoir durer long-temps. Le Vicomte alloit succomber , lorsqu'il fut joint par deux de ces Gentilshommes qui l'accompagnoient, & par un Page Allemand que le Prince Casimir lui avoit donne. partie étant plus forte, quoiqu'encore fort inégale, la rencontre fut des plus vives, parce que les cinq qui attaquoient le Vicomte avoient été joints par d'autres. Le Page Allemand fut le premier porté par terre; les deux Gentilshommes furent blessez; ils n'en combattoient pas avec moins d'ardeur, lorsque Vicomte dont l'épée s'étoit rompuë, reçut un coup à la gorge. Alors tous étant blessez de part & d'autre, le Combat finit, les EnneDuc de Bouillon. Liv. II. 244
Ennemis se retirerent; le Vicomte
avec ses gens resta quelque temps sur
le Champ-de-bataille, & se retira
ensuite comme les Ennemis avoient
fuit.

Dès que le Roy de Navarre eut appris l'accident qui étoit arrivé au Vicomte de Turenne, il le fit conduire dans une maison sûre & commode. & lui envoïa ses Medecins & ses Chirurgiens. Ils jugerent d'abord que sa blessure étoit tres-dangereuse. L' que s'il n'en mouroit pas , la cure n Teroit longue & difficile. Ce fut æ qui obligea le Roy de Navarre qui coit à Agen, d'y faire transporter e Vicomte pour être plus à portée le lui donner ses soins. Il fut long-:emps malade, & en grand danger, 1 me recouvra sa santé qu'après que la Paix eut été concluë.

Le Roy s'étoit avancé jusques à Manuf-Boitiers; en apparence pour être plus Crits de près de son Armée, & pour l'animer Tom.... par sa presence, mais en effet pour être plus en état de négocier la Paix avec la Roy de Navarre & le Prince de Condé: Le premier faisoit sa résidence à Agen, & le second qui ne pouvoit pas tenir la Campagne,

HISTOIRE DE HENRY s'étoit renfermé dans Saint Jean d'Angely. Tous les avantages de la Guerre étoient du côté du Roy ; il étoit Maî. tre de la Campagne; il avoit deux Armées toutes fraîches & prêtes à a. gir ; il se voïoit à la veille de réduire les Calvinistes à de grandes extrémitez. Cependant comme il avoit commencé cette guerre malgré lui, & qu'il étoit persuadé qu'en la continuant, elle serviroit moins à détruire les Calvinistes, qu'à augmenter les forces de la Ligue, il souhaitoit la Paix, & la faisoit négocier secrette. ment par le Duc de Montpensier, pat Biron, & par Villeroy, Le Roy de Navarre & le Prince de Condé ne la souhaittoient pas avec moins d'ardeur que le Roy, parce qu'ils n'étoient pas en état de soûtenir la Guerre; mais les Calvinistes Consistoriaux moins. expérimentez, & entêtez d'un faux zele, ne vouloient rien relacher des avantages qui leur avoient été accor. dez par la derniere Paix, Il y alloit au contraire de l'honneur du Roy, de les modifier; & quand même il ett été d'humeur à se relacher sur un point si important, les Catholiques zelez n'y eussent jamais consenti, &

Duc de Bouillon. Liv. II. 248 la Ligue qu'il vouloit détruire, en the pris trop d'avantage. Ainsi la conclusion d'une Paix si nécessaire aux Calvinistes, n'étoit retardée que par me opiniâtreté mal fondée, & par un zele aveugle qu'ils n'étoient pas en trat de soûtenir. Ces disficultez duterent depuis le commencement de luin jusques à la mi Septembre. Alors les Calvinistes à qui la Guerre ne pouvoit pas procurer les avantages qu'on leur offroit, se relâcherent, & la Paix fut signée le dix-septiéme de Septembre. L'Edit en fut dressé à Roitiers, & enregistré au Parlement le Paris le huitiéme jour d'Octobre le la même année, où la Guerre avoit ommencé.

L'an

L'an 1577•

En éxécution d'un des articles serets de cette Paix, le Roy après la sublication de l'Edit de Pacification, ibligea Danville à lever le Siege de Montpellier. Ce Marêchal avoit afiegé cette Ville dès le commencement de Juillet; & quoiqu'elle fût défendue par le brave Châtillon Fils le l'Amiral de Coligny, elle ne pouseit manquer d'être prise. Elle demeura par ce moien au pouvoir des Calvinistes, qui en firent une de leurs

HISTOIRE DE HENRY plus fortes Places. Ils la conserverent jusques au Regne de Louis XIII, qui s'en rendit enfin le Maître, après un Siege long & difficile qui coûta bien du sang. Danville qui connoissoit l'importance de cette Place, & qui se voioit à la veille de la prendre, su tout ce qu'il put pour obtenir la permission d'en continuer le Siege, il ne put l'obtenir. Le Roy vouloit la Paix, & les Calvinistes n'y vouloient confentir qu'à condition qu'ils demeureroient les Maîtres de Montpellier, Danville disoit à cette occasion, ou qu'il ne faloit pas recommencer la guerre si legerement, ou qu'on ne dovoit pas acheter la Paix en cédant aux Calvinistes une Ville de certe importance, dont ils ne pouvoient pas

empêcher la prise.

Cependant cette paix si cherement achetée, & qui étoit si favorable aux Calvinistes, sut souvent violée par ceux même qui en tiroient de si grands avantages. En effet comme les Prétendus Résormez n'y avoient consenti que pour obliger le Roy à desar-

mer; les Troupes ne furent pas plûtôt congediées, que les Calvinistes recommencerent les Actes d'hostilité. Duc de Bouillon. Liv. II. 145
particulierement en Dauphiné, dans
le Languedoc, & dans la Guyenne; Memoils continuerent à furprendre des Pla-res du Duc de ces, & à opprimer les Catholiques Bouillon dans les Villes dont ils étoient les Maîtres. Ces contraventions si publiques & si souvent résterées, porterent les Catholiques à en user à peu près de même. Ainsi jamais Paix ne sut faite plus à contre-temps, & ne sut plus mal observée; mais le Roy vou-loit détruire la Ligue, & il avoit pour cela besoin de la Paix.

Pendant que ces choses se passoient. & que tout paroissoit disposé à recommencer la Guerre; le Vicomte de Turenne recouvra sa santé si parfairement, qu'il se trouva en état d'assister au nom du Roy de Navarre au Synode National, convoqué par les Calvinistes dans la Ville de Sainse-Foy en Agenois. Cette commifsion étoit d'autant plus honnorable pour le Vicomte, qu'il n'avoit alors que vingt-trois ans, & qu'il fut préferé par le Roy de Navarre à tout ce qu'il avoit auprès de lui de Seigneurs plus âgez & d'une plus grande experience, pour présider à une des plus importantes Assemblées que les

L iij

246 HISTOIRE DE HENRY Prétendus Réformez cussent tenuës

jusques alors.

Comme les Calvinistes toûiours en vûë de former une République au milieu du Royaume, sur le modele de celle des Etats Généraux des Provinces-Unies, suivant ce qui avoit été proposé aux Assemblées senuës à Milhau en 1572. 1573. & 1574. ils avoient résolu de faire dans l'Assemblée dont nous parlons, une démarche qu'ils croïoient être de la derniere importance pour l'exécution de ce grand dessein. Cette démarche confistoit à souscrire une confession de Foi qui leur fût commune avec les Protestans d'Allemagne, d'Angleterre, & des Païs-Bas, de terminer ainsi tous les differends de Religion qui étoient entre-eux, & de ne faire plus qu'une même communion. Ils étoient persuadez que s'ils pouvoient venir à bout de ce projet, les Protestans seroient d'autant plus disposezà les aider de leurs forces, qu'ils les considereroient comme leurs Freres & que l'Etat Républicain se trouveroit tout-à-fait de leur goût.

La conjoncture ne pouvoit être plus favorable aux Calvinistes de

Duc DE Bouillon. Liv. II. 247 France. Le Roy venoit de leur donner laPaix,&l'on devoit tenir lequinziéme d'Août à Francfort une Assemblée, où les Députez de tous les Princes Protestans devoient se trouver. Il s'agissoit dans le Synode de Sainte Foi, d'envoïer des Députez à cette Assemblée, & de leur donner pouvoir de convenir d'une confession de foi, qui fût commune à tous les Protestans. La chose n'étoit pas sans difficulté. Les Lutheriens n'étoient nullement disposez à s'unir avec les Calvinistes ; ils n'avoient gueres moins d'aversion pour eux que pour les Catholiques; & si l'on excepte le Schisme avec l'Eglise Romaine qui leur étoit commun, ils differoient d'ailleurs en des choses si essentielles, qu'il paroissoit impossible de les faire convenir d'une même confession de foi.

Les Calvinistes de France toûjours entêtez du dessein chimerique de leur République, ne laisserent pas d'entreprendre cette union. L'affaire sut proposée & approuvée dans le Synode de Sainte-Foi. L'on y choisit le Vicomte de Turenne & quatre Ministres, pour assister au nom de toutes les Eglises Prétendues Réformées de Liiij

248 HISTOIRE DE HENRY France à l'Assemblée de Francfort.: & on leur donna pouvoir de faire pour l'union projettée tout ce qu'ils jugeroient à propos, c'est-à-dire, d'ajouter, de retrancher, en un mot de changer leur profession de foi & d'accorder tout ce qu'ils croiroient nécessaire pour ne faire plus qu'un syn. de même Corps & une même Eglise avec les Lutheriens. Un pareil com-Page. 5. promis fur un sujet si important paroitroit peu croïable, si l'on n'avoit pas l'original de la Procuration dont on vient de parler. Elle est en parchemin dans les Archives de la Sorbonne. tout le monde l'y peut voir.

Comme ce fair est de la derniere importance, on a cru devoir transcrire ici ce qu'en dit Monsieur Bostiv. XII. suer Evêque de Meaux, dans son Histoire des Variations des Eglises Protestantes. Après avoir rapporté l'extrait de l'Acte par lequel le Vicomte de Turenne & les quatre Ministres dont on a parlé, sont députes par le Synode de Sainte-Foi à l'Assemblée de Francfort, ce Prélat ajoûte:

Monsieur de Turenne nommé entre ces Docteurs: mais c'est que ce bien.

Duc de Bourlion. Liv. II. 146 mon, & repos de toutes les Eglises, « isoit beaucoup plus qu'il ne parois-« oir d'abord. Car le Duc Jean Casi-« nir & Henry de la Tour Vicomte de « urenne, qu'on députe avec les Mi- « istres, songeoient à établir ce repos « ar d'autres choses que par des disours & par des confessions de foi: « nais elles entroient nécessairement « ans la négociation; & l'experience « voit fait voir qu'on ne pouvoit liuer comme il faut ces Eglises nouellement réformées, sans aupara- « ant convenir dans la Doctrine. Toute « 2 France étoit embrasée de Guerres- « iviles; & le Vicomte de Turenne « eune alors, mais plein d'esprit & de « aleur, que le malheur des temps « voit entraîné dans le Parti depuis « leux ou trois ans seulement, qui s'y « toit donné d'abord beaucoup d'auorité, moins encore par son illustre « vaissance qui le lioit aux plus gran- « les Maisons du Royaume, que par « a haute capacité, & par sa valour, « toit déja Lieutenant du Roy de Na-« sarre, depuis Henry IV. Un homme « le ce génie entra aisément dans le « lessein de réunir tous les Protestans; « nais. Dieu ne permit pas qu'il en vint « bout.

250 HISTOIRE DE HENRY

J'ajoûterai à ce que dit ce Prélat, que le Vicomte de Turenne qui avoit ses vûës, qui n'esperoit plus rien de la Cour, & qui avoit attaché sa fortune à celle du parti Calviniste, accepta & appuïa la députation à l'Assemblée de Francfort de tout son ponvoir, & la signa au nom du Roy de Navarre & au sien. Il n'est pas surprenant qu'un jeune Seigneur d'environ vingt-trois ans, qui avoit beaucoup d'ambition, & qui n'avoit jamais étadié, ait pu donner dans un pareil travers. Il suivoit en cela des vues de Politique & d'interêt; il se conformoit aux sentimens de ses prétendus Pasteurs; il supposoit qu'ils avoient zonte la droiture & toutes les lumieres que des gens qui entreprenoient de réformer l'Eglise, devoient avoir. Mais que les Ministres des Eglises Réformées d'un grand Royaume, alsemblez en Synode National aïent pu tomber dans une aussi étrange prévarication, c'est ce qu'on ne scauroit justifier. C'est aussi ce qui fait voir que dans ces sortes d'Assemblées, les vûës humaines l'emportoient souvent sur celles de la conscience. & que les interêts temporels les aveugloient

Duc de Bouillon. Liv. II. 251 fur les interêts spirituels. Ce qu'il y eut de plus mortifiant pour les Calvinistes de France dans l'Assemblée de Francfort, est qu'ils s'humilierent en vain devant les Lutheriens. Ce fut inutilement qu'ils proposerent toutes les voïes d'accommodement dont ils se purent aviser, elles furent toutes également rejettées, & les Députez revinrent en France sans avoir conclu l'union projettée au Synode de Sainte-Foi. Cela les obligea quelques années après d'avoir recours à d'aures expédiens, pour former leur prétenduc République. Le Vicomte de Turenne les appuïa encore de toute l'autorité qu'il avoit dans le Parti; mais le Roy de Navarre qui en prévoioit les consequences, les fit échouer; c'est ce qu'on verra dans la suite de certe Histoire.

Après la tenue du Synode de Sainte Memoi-Foi, le Vicomte alla à Turenne pour res du Duc de y donner ordre à ses affaires. Comme Bouillon il étoit occupé à les regler, il reçut des lettres du Roy de Navarre, par lesquelles il le prioit de se rendre auprès de lui pour des choses importantes qu'il avoit à lui communiquer. Pour entendre les affaires dont il s'a-

Histoire de Henry gissoit, l'on doit remarquer que se Roy de Navarre avoit épousé la Princesse Marguerite Sœur du Roy. l'une des plus belles & des plus spirituelles Princesses de son temps. Elle cût pu faire le bonheur d'un autre, & le Roy de Navarre de son-côté avoit toutes les qualitez propres à se faire aimer. Cependant les deux Epoux ne s'étoient jamais aimez. La Princesse avouoit de bonne - foi qu'on l'avoit forcée à épouser le Roy de Navarre, & que si elle eût été Maîtresse de son sort, elle n'eût point été à lui : & le Roy demeuroit d'accord que la politique avoit eu plus de part à son Mariage que son inclination, & que s'il cut été libre de choisir, il n'eut jamais épousé une Princesse dont il croroit que le cœur étoit engagé à un autre. De pareilles préventions ne sont pas aisées à guérir. Comme le Roy de Navarre & la Princesse Marguerite s'étoient mariez sans s'aimer, ils ne se ménageoient qu'autant que la bienséance le demandoit. Dans le fond ils n'avoient que de l'indifference l'un pour l'autre, & ils en vinrent enfin jusques à se hair & à ne se pouvoir souffrir. Les choses étoient

Duc DE Bouillon. Liv. II. 263 en cet état, lorsque le Roy de Naivarre se sauva de la Cour; il regarda: comme un bonheur de se voir délivré de la Reine sa Femme. La Reine ne l'aima pas assez pour le suivre, & le Roy qui avoit ses vues, ne voulut pas d'abord l'y contraindre. Mais les favoris du Roy ausquels tout faisoit ombrage, aïant trouvé le secret de brouiller la Reine de Navarre avec Le Roy son Frere, ce Prince vouluc absolument qu'elle allat rejoindre le Roy de Navarre, & que la Reine Mere lui écrivît pour le disposer à la recevoir. C'est ce que la Reine de Navarre craignoit le plus, & c'est aussi ce que le Roy son Mari souhaitoit le moins. Ce fut la premiere affaire sur laquelle le Roy de Navarre consulta le Vicomte de Turenne lors qu'il se fut rendu auprès de lui.

Mais il y en avoit une autre qui n'embarrassoit gueres moins ce Prince. Il étoit accablé des plaintes que lui faisoient continuellement les Calvinistes, des entreprises des Catholiques au préjudice de la Paix. Il est certain qu'ils en avoient eux mêmes donné l'exemple, & que ce que fai-soient les Catholiques, n'étoit le

plus souvent que des représailes ausquelles les Calvinistes les avoient sorcez. Cependant comme si les Catholiques eussent été les agresseurs, ils demandoient des réparations; ils prétendoient que le Roy de Navarre les obtint de la Cour, & qu'il la menaçât de recommencer la Guerre, si on ne leur donnoit pas la satisfaction qu'ils desiroient. Ils se plaignoient même hautement de ce Prince; ils l'accusoient de ménager trop le Roy, & de préferer ses avantages particuliers aux interêts généraux du Parti.

Ce qui augmentoir l'embarras du Roy de Navarre, étoit que les Confistoriaux ou Calvinistes zelez mêloient l'affaire de la Reine de Navarre dans leurs plaintes. Quelques-uns d'entre-eux croïoient que c'étoit un scandale qu'un Mari vêcût ainsi séparé de sa Femme: que c'étoit ce qui donnoit occasion à ses débauches, & que le resus qu'il faisoit de recevoir la Reine de Navarre, indisposoit le Duc de Roy contre lui, & l'empêchoit de Roisille de Roy contre lui de Roisille de Roy contre lui de Roisille de

Duc de Roy contre lui, & l'empêchoit de Bouillon leur donner satisfaction. D'autres craignoient au contraire le retour de la Reine; ils disoient qu'elle introduicoit parmi eux le Luxe & les désor-

Duc de Bouillon. Liv. II. 256 dres de la Cour. Ces plaintes, ces infractions de la Paix, les réparations que demandoient les Calvinistes, la Guerre dont on menaçoit le Roy en cas de refus, étoient la seconde affaire que le Roy de Navarre proposa au Vicomte de Turenne.

Comme ce Prince n'entreprenoit Ibid. alors presque rien sans le lui communiquer, & que le Vicomte étoit accontumé à lui dire librement ses sentimens; il lui répondit que les deux affaires sur lesquelles il lui faisoit l'honneur de le consulter, lui paroissoient tellement liées ensemble, que les mesures qu'il avoit à prendre pour l'une, pourroient servir à l'autre; que si son Mariage avec la Reine de Navarre étoit à faire, il se garderoit bien de le lui conseiller, quand ce ne seroit qu'à cause de la diversité de Religion; qu'elle ne manque guere de diviser des personnes qui doivent être aussi étroitement unies que le Mari & la Femme; & que cette division jette tôt ou tard dans des embarras qu'il est de la prudence d'éviter. Que le mariage étant fait, il en faloit raisonner autrement; qu'il ne pouvoit avec bien-séance, ni sans

166 HISTOTRE DE HENRY offenser le Roy, la Reine Mere & le Duc d'Anjou, par l'endroit le plus sensible, & sans s'attirer de facheuses affaires, refuser absolument de recevoir la Reine de Navarre: mais que ce qu'on ne pouvoit pas refuser absolument, se pouvoit differer sous divers prétextes; qu'il faloit s'appliquer à les chercher; & que le temps qu'on gagneroit, pourroit donner des ouvertures & des facilitez qu'on ne prévoioit pas alors. Qu'il étoit donc d'avis qu'en répondant à la Reine Mere, il lui fit esperer qu'il recevroit la Reine de Navarre, pourvi qu'elle changear de sentimens à son égard ; qu'elle voulût avoir une conduite plus reglée, & qui lui fût moins suspecte que celle qu'elle avoit eue par le passé. Qu'après il lui écriroit qu'il étoit nécessaire qu'il fit une Assemblée des Eglises Réformées, pour regler l'éxercice de la Religion Catholique, qu'on seroit obligé d'accorder à la Reine de Navarre, & convenir de bien des choses, dont sans cette précaution il ne pourroit pas lui répondre. Le Vicomte ajoûta que le Roy ne pourroit pas desapprouver cette propolition ; qu'avant que les

Duc de Boullon. Liv. II. 257 Députez fussent nommez, que l'AL femblée fût formée, tenuë, & congediée, il se passeroit tant de temps que les circonstances pourroient changer, ou qu'on trouveroit d'autres expediens pour éloigner le retour de la Reine de Navarre.

Le Vicomte lui dit de plus, que 1614 PAssemblée qu'il sui proposoit, & qu'il faloit effectivement convoquer. le tireroit d'embarras sur les autres points dont il lui avoit parlé; qu'on y traiteroit de réparations prétendues par les Calvinistes, sur les infractions de la Paix; qu'il seroit aisé de l'engager à en faire la demande, & à la poursinvre ; qu'il se déchargeroit parlà des inconveniens qui en pourroient arriver : & qu'il éviteroit de se commettre personnellement avec le Roy. Qu'on pourroit même dans cette AL semblée accorder les différens sentimens des Prétendus Réformez, sur le retour de la Reine de Navarre, & peut-être l'engager à se charger du refus qu'il ne lui avoit pas conseillé de faire : qu'il y avoit en effet bien des choses à regler sur l'exercice de la Religion Catholique, qu'on ne pouvoit refuser à la Reine de Na-

varre, dont il n'étoit pas à propos qu'il se chargeat, non plus que des invonveniens qui en pourroient nattre; qu'en un mot cette déference apparente pour les Eglises Réformées lui gagneroit les cœurs & la confiance du Parti.

Tbid.

Le Roy de Navarre suivit exactement les conseils du Vicomte de Turenne. L'Assemblée fut proposée, tésolue, & convoquée à Montauban. Bellievre qui fut depuis Chancelier de France, y fut envoié par le Roy, pour y assister en son nom. Il étoit chargé de trois choses; de promettre les réparations demandées par les Calvinistes; de faire nommer des Députez des Eglises Prétenducs Réformées pour réparer les contraventions à l'Edit de pacification dont les Catholiques se plaignoient, & de solliciter le retour de la Reine de Navarre auprès du Roy son Mari.

ĮЫd.

En consequence des propositions faites par Bellievre, des Commissaires furent nommez de part & d'autre, pour convenir des réparations prétenduës réciproquement par les Catholiques & par les Calvinistes, & pour en procurer l'éxécution. Quant

Duc de Bouillon. Liv. II. 259 au retour de la Reine de Navarre, les Députez des Eglises Prétendues Réformées témoignerent publiquement qu'il n'appartenoir qu'au Roy de Navarre d'en décider. Ce Prince réduit par-là à la nécessité de s'expliquer, répondit en termes généraux avec afsez d'honnêteté; mais Bellievre ne put tirer de lui aucune réponse positive.

La Reine Mere informée par Bellievre des sentimens du Roy de Navarre. sur le retour de sa Fille auprès de lui, lui manda de sonder les Calvinistes, & de tâcher de pénétres s'ils étoient dans la disposition de soutenir le Roy de Navarre, en cas qu'il refusat absolument de consentir au retour de la Reine sa Femme. Bellievre leur parla sur cela avec tant de force, qu'ils déclarerent qu'ils abandonneroient à regret le Roy de Navarre; mais qu'étant Sujets du Roy, ils ne croïoient pas qu'il leur fût permis de prendre les Armes contre lui pour des interêts particuliers ansquels leur Religion n'avoir point de part.

La Reine Mere n'eut pas plûtôt appris de Bellievre la disposition où

Ibid.

160 HISTOIRE DE HENRY étoient les Calvinistes à l'égard du Roy de Navarre, qu'elle écrivit à ce Prince des lettres pleines de menaces, Elles contenoient en substance qu'après les mesures d'honnêteté qu'elle avoit prises avec lui, sur le retour de la Reine de Navarre ; elle alloit & mettre en chemin pour la lui mener elle-même; que s'il avoit assez pou de respect pour le Roy & pour elle pour la refuser, & ne la pas traiter avec toute la consideration qu'il lui devoit, on trouveroit bien les moiens de le réduire à faire ce que les Loix divines & humaines exigeoient de lui: qu'en tout cas elle étoit bien assurée qu'il n'y avoit aucun Sujet du Roy, ni aucune Puissance étrangere, qui osât, ou qui voulût l'appuier dans l'occasion dont il s'agissoit.

Le Roy de Navarre n'eut pas plûtôt communiqué ces lettres au Vicomte de Turenne, qu'il lui conseilla de faire de bonne grace ce qu'il ne pouvoit éviter de faire. Le Roy de Navarre suivit ce conseil, il écrivit à la Reine Mere qu'elle seroit la bien venue, & que le respect qu'il avoit pour elle lui seroit oublier bien des

Jont il avoit lieu de se plain-

Duc de Bouillon. Liv. II. 261 dre, pourvû que la Reine de Navarre changeât de conduite, & qu'elle est pour lui plus de consideration qu'elle n'en avoit eu par le passé; que si elle y manquoit, il n'avoit pas besoin ni des Sujets du Roy, ni d'aucune Puissance étrangere, pour se faire rendre ce qui lui étoit dû; qu'en tout cas il s'en rapporteroit volontiers à l'autorité qu'elle devoit avoir sur la Reine sa Fille.

Aussi-tôt que la Reine Mere eut reçu la réponse du Roy de Navarre, elle partit avec la Reine sa Fille. Elle vouloit qu'on crût que l'unique motif de fon voïage étoit de la reconcilier avec le Roy son Mari, & c'étoit en effet l'un de ses desseins ; mais elle avoit encore en vûë de faire la visite des Provinces, de prendre connoissance des differends qui étoient survenus entre les Catholiques & les Calvinistes. au sujet des contraventions au dernier Edit de pacification, de les accommoder & de procurer une bonne Paix. Dès que le Roy de Navarre eut appris que les deux Reines étoient arrivées en Guyenne, il se rendit à la Réole dont l'on étoit convenu pour l'entrevue avec le Vicomre de Turen-

HISTOIRE DE HENRY ne qui fut chargé de bien observer la Reine Mere, Il étoit de plus accompagné de cinq à six cens Gentils. 1bid. hommes, Les deux Reines y étant arrivées, tout se passa de part & d'autre avec de grandes honnêtetez. Cependant comme la Réole étoit une des Places de sureré des Calvinistes, la Reine Mere choisit pour son séjour le Port de Sainte-Marie : elle y mena avec elle la Reine de Navarre, parce qu'elle n'avoit pas trouvé les choses assez bien disposées pour la laisser avec le Roy son Mari. Ce Prince lui fut rendre visite dès le lendemain: mais il en usa avec tant de froideur avec la Reine de Navarre, que la Reine Mere ne jugea pas à propos de le presser de la reprendre. Elle se contenta de lui proposer le Port de Sainte-Marie pour y tenir une Conference sur les contraventions au dernier Edit de pacification. Le Roy de Navarre accepta la Conference, mais il dit à la Reine, que quant à lui, il s'accommoderoit volontiers de tous les lieux qui conviendroient à Sa Majesté; mais qu'il pouvoit l'assurer que les Calvinistes ne consentiroient jamais à s'assembler dans un lieu dont Duc de Bouillon. Liv. II. 262 Catholiques seroient les Maîtres, r cela il proposa la Ville de Nérac: Reine Mere l'accepta; l'Assemblée fut indiquée. Mais comme il faloit temps pour nommer & pour assemer les Députez, les deux Reines en irent occasion d'aller faire quelque our à Toulouse. lles y étoient à peine arrivées qu'on Memoi prit que les Catholiques du Dau-res du iné, du Languedoc & de la Guyen-Bouillon avoient fait diverses entreprises r les Places accordées aux Calvistes. On sçut encore que le pouvoir ie la Reine Mere avoit de traiter. oit limité, & qu'on en avoit usé nsi dans le dessein d'accorder peu choses aux Calvinistes, Ces deux is firent croire au Roy de Navarre l'avant que de tenir l'Assemblée de érac, il étoit à propos d'envoier à Reine Mere une personne habile: de distinction pour pénétrer ses inntions, & pour lui demander avant utes choses la réparation des nouelles infractions qu'on venoit de ire au Traité de pacification ; Le icomte de Turenne fut choisi pour ette députation.

Quand il fut arrivé à Toulouse, il Ibid.

rouva beaucoup de Peuple amasse dans les ruës où il lui faloit passer pour aller à son Logis. L'indignation & la haine qu'on avoit contre lui, à cause de son changement de Religion, paroissoient peintes sur tous les visages; & il lui sut aisé de comprendre que sans le respect qu'on avoit pour la Reine Mere à qui il étoit envoïé, il n'auroit pas été en sureté.

Dès le lendemain de son arrivée il Mid. fut trouver la Reine Mere, & lui rendit ses lettres de créance. La Reine lui aïant répondu qu'il pouvoit expo-ser sa Commission, il lui dit qu'on avoit esperé de son arrivée dans les Provinces, que les infractions au dernier Traité de pacification cesseroient, & que si on ne rendoit pas justice aux Calvinistes, du moins le respect qu'on lui devoit, empêcheroit qu'on ne fit de nouvelles entreprises sur les Places qu'on leur avoit accordées : que cependant on en faisoit tous les jours en Dauphiné & en Languedoc; que dans la Guyenne même, il n'y avoit pas long-temps

que les Catholiques avoient surpris Agen, quoi qu'on l'eut accordé au

Roy

Duc de Bouillon. Liv. II. 168 Roy de Navarre pour y faire son séiour ; que dans le temps-même qu'il parloit, le Marêchal de Biron travailsoit à surprendre Perigueux. Qu'il la prioit de lui permettre de lui dire, qu'on avoit de la peine à croire que tant d'entreprises faites, pour ainsi dire, fous les yeux, n'eussent pas son approbation; que si cela étoit, on ne pouvoit regarder le projet de l'Assemblée de Nérac, que comme un piége tendu aux Calvinistes pour les surprendre, leur lier les mains, & entreprendre sur eux impunément. Qu'il étoit chargé de lui dire que de pareilles démarches détrussoient la confiance qu'on devoit avoir en elle, & qu'elles étoient plus propres à renouveller la Guerre, qu'à procurer une bonne Paix; qu'il avoit encore ordre mil de lui demander avant toutes choses. la réparation des infractions faites au dernier Edit de pacification, depuis la convocation de l'Assemblée de Nérac; de lui déclarer que si on la refusoit, on ne s'assembleroit point, & de protester qu'au cas que la Guerre recommençat, la faute n'en pourroit être imputée aux Calvinistes, ni au Roy de Navarre, mais aux Catholi-Tom. I.

ques & à elle-même, pour avoir refusé une satisfaction aussi juste que

celle qu'on lui demandoit.

Le Vicomte ajoûta, qu'on étoit informé que le pouvoir qu'elle avoit de traiter, étoit limité à des conditions dont le Roy de Navarre & les Eglifes Calvinistes ne pourroient jamais se contenter: qu'on la supplioit de se faire donner un pouvoir plus étendu; que c'étoit un Préliminaire absolument nécessaire pour la conference de Nérac, sans lequel il seroit inutile de la commencer.

Le Vicomte de Turenne a ant parlé de la sorte, il pria la Reine de lui permettre, après avoir éxécuté sa Commission, de lui parler comme son serviteur, & comme un homme qui avoit l'honneur de lui appartenir: qu'en cette qualité il prendroit la liberté de lui dire, que les nouvelles entreprises des Catholiques dont on Les se plaignoit, paroissoient suscitées, ou du moins appuiées par les Favoris du

ficurs du moins appuïées par les Favoris du d'Arques Roy; \* que leur intention étoit, si mont, la Guerre recommençoit, de la lui d'arques de imputer; de publier qu'elle y avoit Joy-use donné lieu pour se rendre nécessaire, pernon. & de se servir de cet artisice, pour

Duc de Bouillon. Liv. II. 267 la mettre mal dans l'esprit du Roy, & pour lui faire perdre sa confiance, & ce qui lui restoit d'autorité : que c'étoit dans cette vûë qu'ils lui avoient fait donner un pouvoir si limité; qu'il y alloit de son honneur d'en faire ôter les restrictions, & de l'avoir si étendu, qu'il dépendît d'elle d'affermir la Paix, & d'ôter jusques aux moindres occasions de recommencer la Guerre. Le Vicomte ajoûta qu'il parloit en cela contre ses interêts, puisque dans la situation de ses affaires, la Guerre lui convenoit beaucoup mieux que la Paix; mais qu'il seroit toûjours prêt à les sacrifier, quand il s'agiroit de l'honneur & des avantages de sa Majesté.

L'artifice de ce discours tendoit à s'insinuer dans la consiance de la Reine, & à pénétrer ses desseins. Cette Princesse étoit trop habile pour ne s'en pas appercevoir. Elle se tint sur ses gardes, & elle répondit au Vicomte de Turenne, qu'il étoit étrange que les Calvinistes fussent toûjours les premiers à se plaindre, quoiqu'ils fussent toûjours les agresseurs, & les premiers à contrevenir aux Edits de

pacification; qu'il sçavoit aussi-bien

Ibid.

HISTOIRE DE HENRY 268 que personne, que si les Catholiques avoient surpris des Places, les Calvinistes leur en avoient donné l'exemple, & avoient toûjours été les premiers à faire de pareilles entreprises: qu'elle ne pouvoit pas empêcher que les Catholiques qu'on opprimoit en tant de manieres, n'usassent de reprefailles; que si les Calvinistes prétendoient des réparations, les Catholiques en prétendoient aussi; qu'il falloit rendre justice aux uns & aux autres, & que c'étoit pour cela qu'on devoit s'assembler à Nérac. verité le Roy comme un bon Prince qui aimoit ses Sujets, souhaittoit la Paix; mais qu'il ne l'achetteroit jamais aux dépens de son autorité & de la liberté des Catholiques : que quant à elle, Dieu connoissoit ses intentions; qu'elle n'épargneroit rien pour maintenir le dernier Edit de pacification; mais que si la Guerre recommençoit, elle pourroit bien entraîner la ruine des Calvinistes; que c'étoit à eux à y faire reflexion : que si dans la derniere Guerre le Roy cût voulu poutfuivre ses avantages, & écouter moins sa clémence, les Calvinistes ne parderoient pas si haut,

Due de Bouillon. Liv. II. 269 Elle ajoûta qu'ils etoient mal informez de l'étendue de ses pouvoirs; qu'ils n'étoient point limitez, & qu'elle pouvoit faire grace ou justice, solon qu'il conviendroit au bien de l'Etat. Qu'au reste elle étoit Mere du 1616. Roy, & qu'il étoit d'un trop bon naturel pour avoir lieu de craindre qu'on la mit mal avec lui, ou qu'on pût même alterer la confiance qu'il avoit en elle; & que si le Roy de Navarre vouloit arrêter les entreprises de ceux de son parti, elle se faisoit fort que les Catholiques n'entreprendroient plus rien jusques à la Conférence de Nérac; qu'il importoit également aux deux partis de ne la point differer.

Ensuite pour rendre le change au Vicomte de Turenne, la Reine lui dit, que pour répondre à la consiance qu'il lui avoit témoignée, elle lui diroit en amie & en bonne parente, qu'il lui avoit paru trop indifferent sur la reconciliation du Roy & de la Reine de Nayarre; qu'étant parent de cette Princesse, comme le sien, il devoit pareître plus sensible à la froideur que le Roy de Navarre témoignoit avoir pour la Reine sa Fem-

M-iii

me: qu'elle le chargeoit de lui dire, que le Roy & elle étoient fort offenfez de la maniere dont il en ufoit avec elle, & qu'il ne devoit attendre aucune grace de Sa Majesté, qu'il ne l'est satisfaite sur un point si délicat & en même-temps si juste.

Memo:es du Duc de Initillon

Ibid.

La Reine ajoûta encore, que le Vicomie étant le Chef de la Maison de la Tour dont elle descendoit par sa Mere, elle ne pouvoit le voir qu'avec peine dans un parti toûjours opposé à celui du Roy : qu'il ne convenoit point à un homme de sa naissance d'être assujetti à des Consistoires. à des Ministres, à une multitude défiante & inquiete, toûjours ennemie de la haute-Noblesse, aussi-bien que de l'état Monarchique; que s'il avoit à dépendre de quelqu'un, ce ne devoit être que du Roy; qu'elle scavoit qu'il en étoit estimé : qu'elle s'offroit de faire sa paix, & de lui procurer à la Cour tous les honneurs & tous les avantages ausquels un homme de sa naissance & de son mérite avoit droit de prétendre.

Le Vicomte de Turenne qui vit que ce discours tendoit à le détacher de la Religion & du parti qu'il avoit em-

Duc de Bouillon. Liv. II. 271 brassé, crut qu'il devoit l'interrompre, & ôter à la Reine une fois pour toutes l'esperance de le pouvoir gagner. Ce fut ce qui l'obligea de répondre à cette Princesse, qu'il ne pouvoit assez la remercier de la part qu'elle vouloit bien prendre à ce qui regardoit son honneur & sa fortune: qu'il n'étoit rien moins qu'indifferent sur les interêts de la Reine de Navarre; mais que le Roy fon Mari ne prenoit conseil que de lui - même fur un point si délicat; qu'en pareille matiere on ne s'ingeroit point de donner des avis aux personnes de son rang quand elles ne les demandoient pas. Que pour ce qui regardon le Roy, Sa Majesté sçavoit de quelle maniere il en avoit été traité; qu'il n'avoit pas tenu à lui, qu'il n'y demeurât attaché; que sa naissance, son éducation, & son inclination l'y portoient; mais qu'il n'avoit pas embrassé une Religion, & un parti pour les abandonner, & encore moins pour les trahir. Que Sa Majesté fît réparer les contraventions dont on se plaignoit; qu'on donnât fatisfaction au Roy de Navarre & aux Eglises Réformées; qu'alors Sa Majesté re-M iii j

Ibid.

272 HISTOIRE DE HENRY connoîtroit que sans changer de Religion & de Parti, le Roy & elle n'avoient pas de Sujet plus zelé, ni de Serviteur plus affectionné que lui.

La Reine sentit toute la sierté de cette réponse; mais comme sa délicatesse ne l'empêchoit jamais d'aller à ses sins, elle répondit au Vicomte de Turenne, que puisque le Roy de Navarre ne prenoit pas ses conseils, il étoit inutile de conferer plus longtemps avec lui; qu'elle partiroit dans peu de temps pour Ausch; que le Roy de Navarre lui feroit plaisir de s'y rendre: que cependant elle croïoit nécessaire qu'on donnât de part & d'autre de si bons ordres, qu'on ne sit plus de nouvelles entreprises, & qu'on tint l'Assemblée de Nérac le plûtôt

tint l'Assemblée de Nérac le plûtôt qu'il se pourroit. Après cette réponse le Vicomte

partit pour Leitoure, où il avoit prié

le Roy de Navarre de se rendre. Il lui rendit compte de sa négociation, & l'avertit de se désier des artisices de la Reine Mere. Cette Princesse alla quelque temps après à Ausch. Le Roy de Navarre & le Vicomte de Turenne furent l'y trouver. Ils étoient assez bien accompagnez pour ne point

Hoid.

Thid.

Duc de Bouillon. Liv. H. 272 craindre de surprise. Comme on étoit au Bal, & qu'on ne paroissoit penser qu'à se divertir, le Roy de Navarre reçut un avis secret que la nuit précedente la Réole. l'une des Villes de fureré des Calvinistes, avoit été surprise du côté du Château. Aussi-tôt ce Prince sort du Bal & fait signe au Vicomte de le suivre. Leur premier dessein fur de se saisir d'Ausch, de la Reine Mere . & .de sa Cour. proposa ensuite d'arrêter le Marêchal de Biron, & de le retenir prisonnier insques à ce qu'on cût restitué la Réole. On ne manquoit pas de résolution pour exécuter ces deux desseins : mais comme les forces ne répondoient pas à de parcilles entreprises, on se contenta par represailles de s'emparer de la petite Ville de Fleurance dans PArmagnac.

Ces deux entreprises donnerent lieu à de grandes plaintes de part & d'autre. La Reine desavoita la surprise de la Réole, elle sut rendue aux Calvinistes. Ensin, après bien des contestations en s'assembla à Nérac. On y regla les differends qui étoient entre ses Catholiques & les Calvinistes. La Paix sut consumée, mais il en coûta

L'ar. 1579. 274 HISTOIRE DE HENRY au Roy quatorze Villes, qui furent accordées aux Calvinistes pour les garder pendant six mois jusques à l'entiere éxécution du Traité. La Conference finie, la Reine se rendit à Agen; mais ce ne fut qu'aprés avoir fait l'accommodement de la Reine sa Fille avec le Roy de Navarre. Le Vicomte de Turenne s'y rendit quelque-temps après en qualité de Députe du Roy de Navarre & du Parti Calviniste. pour faire éxécuter le Traité qui venoit d'être conclu. L'on a dit au commencement de co

Livre, que comme le Vicomte faisoit la visite des Places de la Guyenne en qualité de Lieutenant Général, il avoit eu un differend avec Rosan, Cadet de la Maison de Duras; l'aîné Duras entra Memoi-dans cette querelle. Le Vicomte de Turenne l'aïant appris le fit appeller willon en duel; mais la Reine en étant avertie, les envoïa chercher, & les obligea de s'accommoder. Le Vicomte ne songeoit plus qu'à s'acquitter de la Commission qu'il avoit reçue du Roy de Navarre, & des Eglises Prétendues Réformées. Il étoit tous les jours en conference avec la Reine pour l'éxécution du Traité; lors qu'étant un

Duc de Bouilton. Liv. II. 170 foir retiré chez lui avec un grand nombre de Gentilshommes qui l'avoient accompagné, Duras l'aîné l'y vint trouver. Après l'avoir pris en particulier, il lui dit que Rolan son Frere étoit arrivé à Agen; que comme l'accommodement dont on vient de parler, n'avoit point été fait avec lui, il lui demandoit un éclaircissement, & vouloit le voir l'Epée à la main.

Le Vicomte lui répondit, que quoique la Reine lui eut défendu de se battre; qu'il fût à Agen pour les affaires publiques, & qu'en cette qualité il put remettre l'appel qu'on lui faisoit à un autre temps, il ne laissoit pas de l'accepter; qu'il se rendroit le lendemain de grand marin au bout da Gravier ( c'est une Place entre la Ville & la Garonne ) avec une Epée & un Poignard. Duras ajoûta qu'il serviroit de seçond à son Frere. Le Vicomte répondit que cela n'étoit pas juste, que la Reine les avoit accommodez, & qu'ils n'avoient plus rien à démêler ensemble. Duras insista, & le Vicomte lui répondit, que puisqu'il le vouloit ainsi, il meneroit un second. Il envoïa donc prier le Baron de Salagnac de lui rendre cet office.

HISTOIRE DE HENRY **1**76 Salagnac le lui promit. Le lendemain de grand matin ils se rendirent tous deux au lieu dont on étoit convenu. Deux heures après les deux Duras arriverent; on se visite de part & d'autre pour voir si l'on n'étoit point maillé. On le fit fort soigneusement de la part des Duras, mais si négligemment de celle du Vicomte, qu'il ne s'apperçut pas que les deux Freres avoient pris cette précaution. Combat commence. Ce fut alors que le Vicomte s'apperçut que son enne. mi étoit maille : cela ne l'empêcha Liv. 68- pas néanmoins de le presser ; Rosan tombe, le Vicomte a la générolité de le laisser relever. Salagnac de son côté avoit eu de l'avantage sur Duras, & lui avoit permis de changer d'Epée. Les choses en étoient-là lorsque neuf ou dix hommes apostez: sortent de derrière une des Arches du Pont. Ils attaquent tous ensemble de Vicomte par devant & par derriere, ils lui font vingt-deux blessures,& croïant l'avoir tué ils se retirent.

Dans ce même-temps le Gouverbuc de neur fortit de la Ville bien accompamillon gné ; il croïoit êrre à temps pour empêcher le duel, mais il ne trouva

Ē

Duc de Bouillon. Liv. II. 177 que le Vicomte de Turenne qui perdoit tout fon lang & qui avoit grand besoin de secours. On le portal dans la Ville, on visita ses plaies, heureusement aucune n'étoit mortel-Le. Cette affaire fit grand bruit, ello Eut sçûc dès le jour même à Nérac; elle y passa pour un assassinat fait du consentement, & peut - être même par l'ordre de la Reine Mere: Roy de Navarre en partit dès le lendemain pour aller chercher le Vicomse de Turenne, & le faire porter à Nérae. Ce Prince témoigna dans cette occasion tant de désiance de la Reine. qu'il ne voulut jamais entrer dans Agen pour n'être pas obligé de la voir. Mais cette Princesse qui ne s'arrêtoit pas aux formalitez, lorsque les affaires demandoient qu'on les négligeat, & qui spavoit d'ailleurs combien il·lui importoit de se disculper de l'assassinat du Vicomte de Turenne, fut elle-même le trouver sur la Place du Gravier.

Le Roy de Navarre lui fit de grandes plaintes de l'attentat commis contre la Viconte de Turenne; il le traite de trahison, & d'assassinat; il lui-faissa comprendre qu'on la soup-

178 Histoire De Henry connoit d'y avoir contribué, & lur demanda justice contre les Duras. La Reine n'épargna rien pour se justifier. Elle parut aussi touchée que le Roy de Navarre, de ce qui venoit d'arriver au Vicomte de Turenne; elle promit de le vanger d'une maniere si éclatante, qu'il auroit lieu d'être satisfait; & elle ajoûta, que si elle eût pû faire arrêter les deux Duras, elle les auroit mis entre les mains de la justice pour en faire une punition exemplaire. Le Roy de Navarre répondit que l'action étoit si noire, qu'à juger d'autrui par lui-même, il croiroit lui faire tort de la soupçonner de l'avoir favorisée; mais qu'on ne pouvoit s'empêcher de faire d'étranges réflexions sur un asfassinat commis presque sous ses yeux; dans un lieu où elle avoit tout pouvoir, en la personne d'un jeune Seigneur dont la fermeté ne lui plaisoit pas, & par des gens qu'elle honnoroit de sa bien-veillance.

La Reine répondit que la maniere dont elle prétendoit punir l'attentat dont il se plaignoit, la justifieroit de tous ces injustes soupçons; que cependant s'il vouloit laisser le Vicomte à Agen, il auroit lieu d'être content Duc de Bouillon. Liv. II. 279 des soins qu'elle en prendroit, & & qu'elle n'épargneroit rien pour sa guérison. Le Roy de Navarre repartit, qu'il avoit donné ses ordres pour le faire porter à Nérac, & qu'il ne pouvoit se sier qu'à lui-même du soin d'une personne qui lui étoit si chere. En esset, ce Prince le sit porter à Né-

rac le jour même.

Dès que le Vicomte de Turenne se vit hors de danger, & qu'il se sentit en état d'agir, il sit deux choses. Il écrivit à la Reine Mere pour la prier de faire cesser les poursuites qu'on Liv. 68. avoit commencées contre les Duras. À l'an Aïant appris dans ce même-temps la 11 moumort du Marêchal de Montmorency rut le 6. son Oncle, il en sit des complimens s'179. de condoléance au Marêchal Danville. Comme Montmorency étoit mort sans ensans, Danville son Frere prit dès-lors le nom de Montmorency; c'est celui qu'on lui donnera dans la suite de cette Histoire.

Le Vicomte écrivit encore au même Marêchal pour le consulter sur la maniere dont les Loix de l'honneut lui permettoient d'en user à l'avenir avec les deux Duras. Il traite dans De Thou cette lettre d'assassinat ce qui se passa.

Histoire de Henry entre lui & eux. Il soûtient qu'ils étoient maillez, (comme on parloit on ce temps-là ) & n'oublie pas les gens apostez dont on a parlé. Lors que le Marêchal de Montmorency eu reçu cette lettre, il no voulut pas decider lui seul d'un point qui lui paroissoit d'une si grande conséquence. Il assembla à Agde la Noblesse du Languedoc; & après l'avoir consultée, il répondit au Vicomte de Turenne conformément au sentiment de cette Noblesse, que puisqu'il avoit été traité si indignement par les deux Freres, & contre toutes les Loix de l'honneur. il n'étoit plus obligé d'en venir au Duel & d'exposer sa vie contre eux De Thou mais qu'il pouvoit s'en vanger par telle autre voie qu'il jugeroit à propos, puisqu'il étoit en droit de ne les plus regarder comme des Gentilshommes, mais comme des Traitres & des

On ne dira rien de cette décission par rapport aux regles de la Religion, selon lesquelles on ne peut l'approuver; mais par rapport aux Loix de l'honneur & du monde, il y a bien des gens qui ne voudroient pas la suivre, & qui se croirpient deshonnorez,

Affaffins\_

S'ils avoient vangé une trahison par une autre. Aussi le Vicomte de Turenne qui se piquoit de la plus haute générosité, ne se regla pas sur ce confeil. Non seulement il écrivit à la Reine pour arrêter les poursuites qu'on faisoit contre les Duras, mais il ne cessa point de l'en solliciter qu'il ne l'eût obtenu. Une conduite si générosite le reconcilia apparemment avec les deux Freres, car dans toute la suite de sa vie, on n'entend plusparler de ce differend.

Le Vicomte de Turenne donne à cette occasion des avis au Prince de Memoi-Sedan son Fils. Il blame hautement res du de toute sorte de duels, ceux même qui Bouillon étoient le plus selon les Loix de ce temps-là. Il lui dit que nôtre vie n'est pas à nous, mais à Dieu de qui nous la tenons, aux Souverains & à l'Etat. dans le ressort desquels la Providence. nous a fait naître. Il reconnoît que nous n'en pouvons pas disposer, & encore moins de celle d'autrui contre les Loix établies. Sans commettre un crime des plus énormes contre Dieu. contre la Societé dont nous faisons. partie, contre le Prince qui en est le Chef, & qui en réunit les droits dans:

182 HISTOIRE DE HENRY fa personne. Comme dans le duel on agit contre tous ces principes, il conclud qu'on ne peut assez le détester, ni le réprimer par de trop séveres Loix & de trop grandes peines. Il demeure même d'accord qu'il n'y a point de veritable honneur à l'entreprendre, parce que le point d'honneur qui le fait offrir ou accepter, n'est d'ordinaire qu'un caprice, une chimere sans fondement, qui n'a de réalité que dans une imagination déreglée, qui se blesse & qui s'offense ellemême le plus souvent sans sujet. Il remarque encore qu'au lieu d'acquerir de l'honneur dans les Duels, on l'y perd assez souvent, parce que les Armes ne décident pas toûjours en faveur du plus brave, ni de celui dont la cause est la meilleure.

Pour toutes ces raisons, le Vicomte de Turenne exhorte le Prince de Sedan son Fils, il lui commande même d'éviter soigneusement les Duels, & par consequent les querelles, les railleries, les indiscrétions, une fausse délicatesse, & un point d'honneur mal entendu, qui sont les causes ordinaires de ces Combats singuliers. Il l'exhorte ensuite à faire paroître sa

Duc de Bouillon. Liv. II. 182 valeur & son courage dans les occafions où il s'agira de la gloire de Dieu. du service du Roy & de l'Etat. Il lui dit que c'est alors qu'il ne faut craindre ni les dangers, ni la mort même; qu'en combattant pour la justice & pour son devoir, on est sûr d'acquerir une gloire immortelle, une gloire pure, qui passe du Pere aux Enfans, & qui se répand sur toute sa Posterité. C'est ainsi que ce Grand Homme forme son Fils à la vertu par des discours fondez sur l'expérience, sur un long usage du grand-Monde, & sur les fautes mêmes qu'il reconnoît avoir faites. L'on verra dans la suite de cette Histoire, comme il l'instruit par ses actions, quoiqu'on soit obligé d'avouer qu'il y en a eu quelques unes qui ne doivent pas être imitées.

Fin du second Livre.

## S O M M A I R E du troisséme Livre.

A Reine Mere part & Agen \_ pour s'en retourner à la Cour. Les Calvinises persuadez que la Paix ne dureroit pas long-temps, tiennent une Assemblée Générale à Montauban. Le Roy de Navarre & le Vicomte de Turenne s'y rendent. On y convient des moiens de soutenir la Guerre, au cas qu'elle recommence, comme il y avoit bien de l'apparence. Le Maréchal Danville devient suspect aux Calvinistes. Hs offrent le Commandement du Haut-Languedoc au Vicomte de Turenne. Il l'accepte, & quitte la Lieutenanse Générale de Guyenne. Raifons qu'il eut d'en user ainsi. La Reine de Navarre se brouille de plus en plus avec le Roy son Frere: moiens dont il use pour se vanger d'elle. Le Visomte de Turenne se repent d'avoir

SOMMAIRE. quitté la Lieutenance Générale de Guyenne : Il la redemande au Roy de Navarre qui la lui rend. Le Prince de Condé en est si choqué, qu'il se brouille avec le Roy de Navarre. & fait appeller en Duel le Vicomte de Turenne. Sa conduite dans cette occasion. Les affaires se broüillent. Entreprises réciproques des Catholiques & des Calvinistes les uns sur les autres au desavantage des Calvinistes. Les 17. Provinces des Païs-Bas envoient des DéputeZ au Duc d'Anjou, pour lui offrir la Souveraineté de ces Provinces, à condition qu'il leur donneroit de grands secours pour les maintenir contre le Roy d'Efpagne. Le Duc d'Anjou les promet 3 O pour être en état de les fournir, il offre son entremise au Roy pour empécher la rupture de la Paix. Le Roy la refuse d'abord, & l'accepte ensuite. Raisons qu'eut le Roy pour sela. Le Duc d'Anjou part pour la Guyenne pour y traiter en personne de la Paix avec le Roy de Navarre. Conferences de Fleix où le Roy de Navarre invite le Vicomte de Turenne qui s'y rend. La Paix est concluë : elle est acceptée par le Roy & verifiée au Parlement. Avantages que le Duc d'Anjou tire de cette Paix, Il se réconcilie avec le Vicomte de Turenne. Cette réconciliation paroît d'autant plus sincere, que Bussy qui avoit pris sa place dans la confiance du Duc d'Anjou, avoit été assassiné par Montsoreast, sur un avis qui lui avoit été donné qu'il entretenoit une intrigue avec sa Femme. Le Duc d'Anjou gagne encore la Noue & la plupart des braves du parti Calviniste. Assemblée politique des Prétendus RéformeZ à Montauban. Le Roy de Navarre, le Prince de Condé, le Vicomte de Turenne, & un Envoié de l'Electeur Palatin y assistent. Le dessein de se mettre en république est le veritable motif de cette Assemblée. Le Roy de Navarre en empeche l'éxécution. Le Vicomte de Turenne part pour aller joindre

SOMMAIRE. le Duc d'Anjou en qualité de Volontaire. Son dessein étoit de passer par Paris pour y saluer le Roy. Ce Prince refuse de voir aucun de ceux qui devoient accompagner son Frere. & favoriser son dessein sur les Païs-Bas. Raisons de ce Prince pour faire un pareil refus. Cambray bloqué par le Duc de Parme Gouverneur des Païs-Bas pour le Roy d'Espagne. Le Vicomte de Turenne obtient du Duç d'Anjou la permission de se jetter dans Cambray. Il est fait prisonnier en voulant éxécuter ce dessein. Récit de ce qui se passa pendant sa prison. Le Duc d'Anjou après beaucoup de mauvais succez est chassé des Païs-Bas. Ilmeurt à Château-Thierry. Le Vicomte de Turenne après une longue prison, recouvre sa liberté en paiant une grosse rançon. Il se rend à la Cour. Ce qui se passa pendant le séjour qu'il y fit. Une affaire importante l'oblige de la quitter & de se rendre auprès du Roy de Navarre. Le Duc d'Epernon Envoié par le

Roy, pour négocier avec le Roy de Navarre. Quel étoit le sujet de cette negociation. La part qu'y eut le Vicomte de Turenne. Le Duc d'Epernon s'en retourne à la Cour sans avoir réussi. Intrigue de la Reine de Navarre en faveur de la Ligue, de concert avec la Reine Mere. Grank affaire qu'eut le Vicomte de Turenne à cette occasion. Assemblée de Saint Paul de Cap-de-Joux. Ce qui s'y passa: ce qui y fut résolu. Le Roy averti des desseins de la Ligne, prend des mesures pour conserverla Couronne aux Princes du Sang. Ses intelligences secrettes avec le Royde Navarre qui se résoud à recommencer la Guerre. Le Roy est contraint d'en faire autant de son côté. Embarras du Roy de Navarre & du Vicomte de Turenne. Les mesures qu'ils prennent ensemble, au dedans & au dehors du Royaume. Le Roy

envoïe deux Armées au-delà de la Loire , l'une en Poitou fous les ordres

du Duc de Mayenne , l'autre en Guyenne

Sommain E. Guyenne sous le Commandement de Matignon. Les Calvinistes arment. de leur côté. Ce qui se passa entre ces deux partis. Les intelligences secrettes du Roy avec le Roy de Navarre bien secondées par Matignon qui commandoit en Guyenne, font échoner les desseins de la Lique & ceux du Duc de Mayenne. Il quitté la Guyenne, aussi mécontent du Roy, que la Ligue l'étoit de lui. Grands mouvemens en Allemagne en faveur. des Calvinistes. On y assemble une puissante Armée pour venir à leur fecours. Le Roy pour conjurer cette. tempéte, engage la Reine Mere à aller traiter de la Paix avec le Roy de Navarre. Conference de Saint Brix près de Coignac. Ce qui s'y passa. La Reine mécontente de la répugnance qu'avoient les Calvinis ses, de traiter avec elle, se retire. A Nyort, & ensuite à Fontenay. Le Roy de Navarre fait en sorte que le Vicomte de Turenne l'y va wouver On y reprend les négocian Tome 1.

SOMMATRE. tions de la Paix avec aussi peu de succès qu'à Saint Brix. Ce qui s'y. passa entre la Reine & le Vicomie. de Turenne, Hauteur avec laquelle il parle à cette Princesse. La Reine. retourne à la Cour, sans avoir pa rien obtenir du parti Calviniste. La Guerre recommence dans toutes les Provinces du Royaume. Le Vicomte de Turenne est dangereusement blessé à l'attaque du Fort Nicole près d'Aiguillou. Ce qui se passa pendant se. maladie qui fut fort longue. Il gutrit enfin, & Se rend auprès du Reg de Navarre, Bataille de Contras. Le Roy de Navarre la gagne. Suites de cette suictoire. La part qu'y ent le Vicomte de Typenne. Le Roy asa semble à Blois les Esats Généraux. Ce qui s'y passa. Le Due de Guise & le Gardinal fon Frere y Sont affaffinez par Lordre du Roy. Le Car. dinal de Bourbon & l'Archevêque de Lyon sont greetez. Mort du Prin se de Condi, de la Reine Mere & du Dire de Boustop. Functes suites SOMMAIRE. 297.

S. Etats de Blois. Manvaise sonite du Roy. Conduite toute oppoe des Roy de Navarre, & ses sucpersuadé qu'il ne pouvoit détruila Lique, qu'avec la secours du
y de Navarre, s'accommode avec
i. Leurs Troupes s'unissent enseme pour aller assieger Paris. Une
tradessurvente au Visconte de Tuhne l'oblige de se retirer en GuyenIl y rend de grands services au
y de Navarre, devenu Roy de
ance par la mort de Henry, III.

EMERIOFF, TOWER

create for the feet of particular of the post of the feet of the f



## HISTOIRE

DE HENRY

## DE LA TOUR

D'AUVERGNE.

DUC DE BOUILLON.

LIVRE TROISIE'ME.

L'**an** - 1579•



A Reine Mere qui n'étoit restée à Agen, que pour procurér l'éxécution du Traité de Nérae, & pour

achever d'établir la bonne intelligence entre le Roy & la Reine de Navarre, n'eut pas plûtôt terminé les affaires qui l'y retenoient, qu'elle en partit. Comme son dessein étoit de visiter les Provinces qui avoient

H. DE H. DUC DE BOUIL. L. III. 197 Re plus souffert de la Guerre, & qui evoient le plus d'interêt au Traité Memoinde Nérac, elle prit son chemin par res du Languedoc. Quand elle fur arrivée Buillon à Castelnaudary, le Roy de Navarre accompagné du Vicomte de Turenne L'y fut trouver pour lui dire les derniers adieux. Tout se passa de part & d'autre avec beaucoup d'honnêteté; & l'on se sépara en apparence avec de grands temoignages d'affection.

En effet, il n'y a rien de plus équivoque, & sur-quoi l'on puisse moins compter que sur la conduite exterieure des Grands. La Reine Mere & le Roy de Navarre étoient persuadez que la Paix qui paroissoit affermie par le Traité de Nérac, ne dureroit pas long-temps; & l'on prenoit de part & d'autre des mesures pour faire de nouvelles entreprises, qui ne pouvoient enfin aboutir qu'à une Guerre déclarée.

Ce fut dans cette vûc que les Prétendus Réformez tintent une Ailemblée Générale à Montauban. Le Roy de Navarre & le Vicomte de Turenne s'v trouverent; & l'on y convint des moiens de recommencer en mêmeIbid.

294: HISTOIRE DE HENRY temps la Guerre dans toutes les Pravinces du Royaume. Cependant comme les Calvinistes ne se sioient pas au Marêchal de Montmorency, qui leur étoit devenu encore plus suspect de puis qu'il avoit accompagné la Reine jusques aux Frontieres de Dauphiné, on résolut de donner le Gouvernement du haut Languedoc, pour ce qui concernoit les Calvinistes, à une personne de confiance & d'autorité; & l'on jetta les yeux sur le Vicomte de Turenne. Le Roy de Navarre lui en fit la proposition. L'on crosoit que le Vicomte refuseroit cet Emploi, & qu'il s'en tiendroit à la Lieutenance Générale de Guyenne, tant parceque cette Province a plus d'étendue que le haut Languedoc, qu'à cause du crédit & de l'autorité qu'il s'y étoit acquise.

Cependant le Vicomte ne fit aucune difficulté d'accepter le Gouvernement du haut Languedoc, pour trois
raisons qu'il rapporte lui-même; l'une qu'il commandoit en Guyenne sous
les ordres du Roy de Navarre, &
comme son Lieutenant Général, aulieu que dans le haut Languedoc il
commanderoiten Chef; qu'en Guyen-

Duc de Bouilion. Liv. III. 295 he tous les succès étoient attribuez au Roy de Navarre, au lieu qu'en Languedoc ils lui seroient attribuez ; qu'ainsi il y acquerreroit beaucoup plus de gloire, & se rendroit plus considerable dans son parti. La seconde raison étoir que le bien des Eglises Prétendués Réformées demandoit qu'il en usat ainsi; & que comme l'avantage du particulier dépend du général, c'est travailler pour soi-même, que d'agir pour le bien du parti auquel on s'est attaché. Il crut même que le Marêchal de Montmorenew s'accommoderoit mieux de lui, que de tout autre, & qu'il étoit important à la veille d'une Guerre, de méconenter ce Seigneur tout le moins qu'il se pourroit, tout paroissant disposé de la part & de celle des Calvinistes à une rupture entiere. Une troisseme raison servit encore à le déterminer. C'étoit de s'éloigner de La Cour du Roy de Navarre, où le luxe, l'oisiveté, & les intrigues amoureufes perdoient tous les jeunes gens Peussent à la fin perdu lui-même. Q n'est pas que le Vicomte de Turente fût ennemi du plaisir; mais l'ambition toit sa passion dominante: tout ce N iii i

qui pouvoit l'empêcher d'en suivre les mouvemens, lui devenoit suspect. L'amour n'étoit écouté, que lorsqu'il y pouvoit servir, ou du moins qu'il n'y étoit pas opposé. Tout cédoit à l'envie qu'il avoit de s'élever. Il arriva même que le choix qu'il sit dans cette occasion, ne contribua pas peu à le tirer d'une intrigue de Cour qui

pouvoit être de dangereuse consequence, & le brouiller sans retour

avec le Roy de Navarre.

Pour entendre cette intrigue, il faut supposer que Magdelaine de la Tour, sœur unique du Vicomte de Turenne, avoit été mariée en 1572. à Honoré de Savoye Comte de Tende son Cousin. Après la mort du Compe de Tende, la Comtesse sa veuve se retira à Turenne, où elle fit son sejour ordinaire; ce qui ne l'empêchoit pas d'aller de temps en temps à la Cour du Roy de Navarre, où le Vicomte de Turenne son Frere tenoît le premier rang après le Roy. Environ ce même-temps la Reine de Navarre pour se vanger du Roy son Frere qu'elle n'aimoit pas , & dont elle n'étoit pas aimée, forma des intrigues, & donna des conseils au Duc d'Anje de Bouillon. Liv. III. 297 ui acheverent de la perdre dans it du Roy. Il résolut de s'en er. Comme il en cherchoit les ens. Philippe de Stroffy proche nt de la Reine Mere du côté des icis, persuadé que le Mariage veuve du Comte de Tende lui t avantageux, demanda permifau Roy d'aller à la Cour du Roy lavarre pour en faire la recherche. Roy se servit de cette occasion r perdre sa sœur. Il écrivit au de Navarre, qu'il sçavoit d'une uere à n'en pouvoir douter, que la ne de Navarre avoit une intrigue LeVicomte de Turenne. Stroffy fut rgé de cette lettre; & le Roy lui ommanda tres-expressement de la dre en main propre au Roy de raut, vie varre. Stroffy qui ne sçavoit point Noile. que contenoit la lettre du Roy, :quitta exactement de sa Commis-1. & s'exposa par-là à se brouiller s retour avec le Vicomte de Tune, dont il lui importoit si fort de mer l'amitié, dans le dessein qu'il sit d'épouser sa sœur. D'un autre é le Roy de Navarre n'eut pas plûlû la lettre du Roy, qu'il se doudu piege qu'on lui tendoit; il se Nv

en prendre. Mais le Roy de I croïoit être affez bien inform qui se passoit à sa Cour, pour ignorer une chose de la conse de celle que le Roy lui man elle cût été veritable. L'on cependant que quelques gens c que l'avis donné par le Roy pas sans fondement. Mais foi Roy de Navarre eût pour sa la même indiférence qu'elle pour lui; soit qu'il ignorat ( il arrive assez souvent ) ce qui soit dans sa Maison; soit qu'i geât pas à propos de se brouille un homme de l'importancecomte de Turenne, ou il n'en cr ou il set semblant de n'en rien

Duc de Bouillon. Liv. III. 299 le Gouvernement du haut Languedoo. à la Lieutenance Générale de Guvenne dont il étoit en possession, & qui l'attachoit à sa Cour, au-lieu que l'autre emploi l'en éloignoit. Sur ce préjugé, le Roy de Navarre, ou ne douta point, ou sit semblant de ne point douter, que ce que le Roy hu mandoit , n'eût été, inventé pour le brouiller avec la Reine sa Femme, & avec le Vicomte de Turenne, qui étoit alors l'Honime du monde eu qui il avoit le plus de confiance, & qui lui étoit le plus nécessaire. Dans cette persuation, le Roy de Navarre ne se contenta pas de ne rien croire de ce que le Roy lui mandoit; mais pour persuader la Reine & le Vicom to de Turenne, combien il étoit éloi. gne de les soupconner, il leur fir wois la lettre du Roy. Un trait de cette importance fit l'effet que la Roy de Navarro avoit pretendu. La Reine ou du moins le Viconite, s'attaches rent plus fortement à lui; qu'ils, n'as voient cheore fait; & ils concurent contre le Roy une haine pleine de mépris dont ils ne revintent jamais Stroffy entra à peu-près dans les mêr mes fentimens. Il le plaignit haute-

Ibid.

ment de ce que le Roy l'avoit fait servir, sans qu'il le scût, à une intrigue si honteuse; & si la consideration de la Reine Mere l'empêcha de quitter le service du Roy, il n'eut plus pour lui cet attachement sincere dont il avoit fait profession jusques alors.

Cependant quelque confiance que le Roy de Navarre eût témoignée au Vicomte de Turenne, dans l'occasion dont on vient de parler, le Vicomte ne crut pas la devoir mettre à de plus grandes épreuves par un plus long séjour à sa Cour. Il en partit pour se rendre à son Gouvernement du haut Languedoc. Comme la Lieutenance Générale des Armées sous le Roy de Navarre n'étoit pas incompatible avec cet Emploi. le Vicomte de Turenne la demanda au Roy de Navarre, & il l'obtint. Le Prince de Condé qui la prétendoit sans que personne lui sût associé, en fut si choqué, qu'après s'être brouille avec le Roy de Navarre, il fir appeller en Duel le Vicomte de Turenne. Le Vicomte fut fort embarrasse sur la réponse qu'il avoit à lui faire. D'un côté sa délicatesse sur le point Duc de Bouillon. Liv. III. 301 d'honneur ne lui permettoit pas de refuser un appel; mais de l'autre il y avoit tant d'inconveniens à s'exposer à tuer un Prince du Sang, Cousin germain du Roy de Navarre, qu'il crut ne se faire point de tort en le refusant. Il répondit donc au Prince de Condé d'une maniere qui lui sit comprendre les veritables raisons qui l'empêchoient d'accepter l'honneur

qu'il lui faisoit.

Dès que le Vicomte de Turenne fut arrivé à Castres dans le haur Languedoc, il y tint une Assemblée Générale de son Gouvernement. Il y representa, que le Roy de Navarre tenoit une Assemblée à Mazeres, dans le Comté de Foix; que le Marêchal de Montmorency qui s'y étoit rendu, pressoit la restitution des Places qui avoient été accordées au Parti Réformé à la Conference de Nérac ; que Le Roy de Navarre les avoit refusées. par la raison qu'elles ne devoient être restituées qu'après l'entiere éxécution du Traité de Nérac; que cependant bien loin d'exécuter ce traité de bonne foi, on y contrevenoit tous les jours. Le Vicomte ajoûta, que ce refus feroit naître infailliblement une

HISTOIRE DE HENRY **₹02** nouvelle guerre; que les Catholi-Memoi-ques venoient de surprendre Figeac; uc de & que le Prince de Condé avoit surpris la Fere : qu'ainsi il étoit nécessaire de lever des Troupes, & d'établir des fonds pour fournir à leur subsistance. L'Assemblée sit de grands remercimens au Vicomte, de ce qu'il avoit quitté la Lieutenance Générale de Guyenne, pour prendre le Gouvernement du haut Languedoc, & rétablir leurs affaires qui étoient combées dans un assez grand desordre par leur mesintelligence avec le Marêchal de Montmorency. Elle Passura qu'il trouveroit toûjours leur Assemblée prête à seconder ses bonnes intentions, & à répondre à ses soins. En effet, avant que de se séparer, l'Assemblée donna les ordres pour la levée des Troupes que le Vicomte avoit demandées. Elle ordonna cinquante Arquebuziers pour la garde; & elle établit des fonds pour toutes les dépenses nécessaires.

Les Actes d'hostilité que l'on fai-180. foit continuellement de part & d'autemoi tre, & le refus que sit le Roy de uc de Navarre de rendre les Places de surevillou té, donnerent lieu à une nouvelle

Duc de Bouillon. Liv. III. 105 guerre, comme le Vicomte de Turenne l'avoir prévû. Elle recommença dans toutes les Provinces. Dans le haut Languedoe le Marêchal de Joyeuse qui y commandoit pour le Roy & Cornusson Sénéchal de Toulouse, assemblerent des Troupes pour réprimer les entreprises des Calvinistos. Elles étoient supérieures à celles du Vicomte de Turenne. Il ne laissa pas de leur faire tête par tout ; il ravitailla plusieurs Places, & réprima les Garnisons voisines qui incommodoient la Ville de Castres : il les obligea de quitter la Campagne, & de le renfermer dans les Postes qu'elles occupoient.

Pendant que la Guerre se faisoit dans la plûpart des Provinces, avec des succès sort différens, mais presente tous desavantageur aux Calvittistes; le Duc d'Anjou qui avoit traité de la Souveraineté des Païs-Bas-, avec les Députéz des dix-sept Provinces, & qui leur avoit promis-de grands secours:, entreprir de faire la Paix. Mémos Ses interêts particuliers sa deman et de la doient abblument. Il prévoioit que margue doient abblument. Il prévoioit que margue sa la Guerre continuoir, il lui seroit rite impossible d'entrer dans les Païs-Bas.

Histoire de Henry avec les forces dont il avoit besoin pour l'éxécution de ses desseins; aulieu que s'il pouvoit faire la Paix, tous ces Braves de l'une & de l'autre Religion qui ne pouvoient demeurer en repos, & la plus grande partie des Troupes agueries des deux Partis, ne demanderoient pas mieux que de le suivre; qu'ainsi sa France déchargée de tant de gens remuans, qui n'avoient point d'autre métier que la Guerre, jouiroit enfin du repos qui lui étoit si nécessaire, & après lequel elle soupiroit depuis si long-temps, D'ailleurs le Duc d'Anjou scavoit que le Roy étoit si porté à la Paix, qu'il ne doutoit point qu'il n'acceptat la proposition qu'il étoit résolu de lui faire, de l'aller traiter lui-même avec le Roy de Navatre. Il en parla au Roy; mais soit que le Roy contêt sur le succès de ses Armes, soit que l'entremise du Duc d'Anjou, qu'il n'aimoit pas , no lui fût point agréable, il rejetta la propolition,

Ce refus embarralla d'autant plus ce Prince, qu'il apprit dans ce mêmetemps, que le Duc de Parme qui commandoit pour le Roy d'Espagne dans les Pars-Bas, se préparoit à in-

Duc de Bouillon. Liv. III. 305 vestir Cambray, & ensuite à l'assieger. La réputation du Duc d'Anjou l'engageoit indispensablement à le secourir. S'il ne l'eut pas fait, les Flamans n'auroient pas manqué de rompre le Traité qu'ils venoient de conclure avec lui; & il eût perdu la Souveraineté des Pais-Bas, dont ils lui avoient promis de le mettre en possession. L'interêt ne pouvoit être plus pressant; le Roy le connoissoit mieux qu'un autre, mais sa haine pour le Duc d'Anjou ne lui permettoit pas de le favoriser, même indirectement, en consentant à la Paix. La Souveraineté des Païs-Bas alloit donc échaper au Duc d'Anjou, lorsque dans le temps qu'on s'y attendoit le moins, le Roy consentit que le Duc d'Anjou s'entremît de la Paix avec le Roy de Navarre. Deux raisons porterent ce Prince à y donner son consentement. L'une qu'il reçut dans ce temps - là des avis certains, que le Prince d'Orange avoit enfin déterminé les Etats des Païs-Bas à secoüer le joug d'Espagne, & à choisir le Duc d'Anjou pour leur Souverain. L'autre raison fut, que ses Envoiez en Allemagne l'avertirent, que le Prince de Condé qui y étoit passe, avoit traité avec le Duc Casmir & quelques autres Princes Allemans; & qu'il en avoit obtenu une Armée considerable de Réitres&de Lansqueners. Il étoit question de détourner cet orage qui alloit fondre sur la Francé. Ce sut ce qui porta le Roy à consentir que le Duc d'Anjou s'entremit de la Paix avec le Roy de Navarre, & avec les Prétendus Résonnez.

Dès que ce Prince eut recu ses

L'an 1**9**80. pouvoirs, il partit pour la Guyenne accompagne de Bellievre & de Villetoy. La premiere chose dont on convint fut une suspension d'Armes. Elle donná lieu au Roy de Navarre, qui ne faisoit rien d'important sans consulter le Vicomte de Turenne, de l'inviter à se rendre au Château de Fleix, sur la Dordogne, qui avoit été choisi pour y traiter de la Paix. Le Vicomte dont la présence n'étoit plus si nécessaire au haut Languedoc depuis la suspension d'Armes, s'y rendit en diligence. Il y assista à toutes les Conferences, & contribua de tout son pouvoir à la prompte conclusion de la Paix. Il la souhaitoit pour deux raisons; l'une qu'il la croïoit nécel-

Duc de Bouielon. Liv. III. 307 faire au parti Calviniste; l'autre que s'étant reconcilié avec le Duc d'Anjou, ce Prince l'avoit prié de l'aider à lever les difficultez qui pouvoient tetarder l'execution de ses desseins, Ainsi tout le monde concourant à la -Paix, elle fut conclue à la fin de Novembre, ratifiée par le Roy un mois après, & verifiée en Parlement sur la 1881. -sin de Janvier de l'année suivante. La Paix ne fut pas le seul avantage -que le Duc d'Anjou tira de son voiàge de Guyenne. Il gagna les plus braves gens des deux Partis, & les enga--gea à le fuivre dans les Pars-Bas. Le Vicomte de Turenne & la Noue furent de ce nombre. Ils lui promirent de se rendre auprès de lui des que tout · seroit prêt pour son départ. Ainsi le Duc d'Anjou ne songea plus qu'à lever promptement les Troupes dont il avoit besoin pour le secours de Cambray bloqué par le Marquis de Roubais. Mais pendant qu'il s'occupe à ramasser de tous côtez les gens de Guerre que la Paix qu'on venoit de conclure, avoit réduit à n'avoir point d'emploi ; les Calvinistes tinrent à Montauban une Assemblée Po-Teiquei Le Roy de Navarre, le Prin-

HISTOIRE DE HENRY ce de Condé revenu depuis peu d'Allemagne, le Vicomte de Turenne, les Principaux du parti Calviniste, & un Envoié de l'Electeur Palatin, nommé le Docteur Butrick s'y rendirent.

Le motif de cette Assemblée paroissoit être de travailler à l'éxécution de la derniere Paix, & de prévenir tous les inconveniens qui la pouttoient troubler; mais fon veritable dessein étoit d'éxécuter le grand projet tant de fois proposé, de se mettre en République. En effet l'on apprend d'un entretien qu'eat le Roy de Na-Ch. 5 varre, devenu Roy de France, avec le Impres Marquis de Rosny, depuis Duc de Sully, qu'on proposa dans cette Assemblée de mettre toutes les Eglises Protestantes de France, en Etat populaire comme les Païs-Bas; de choisir pour leur Protecteur l'Electeur Palatin . & d'établir dans les Provinces quatre ou cinq Lieutenans Généraux avec une égale puissance. Le Vicomte de Turenne devoit être du nombre. L'on ajoûta dans cette Assemblée. qu'il ne falloit plus s'arrêter aux Princes du Sang, ni conter sur leur Protection, parce que le droit qu'ils

ne de Bouillon. Liv. III. 309 int à la Couronne, les rendroit surs trop favorables aux Cathos. Henry IV. assure dans cet enem, que les Calvinistes auroient ors éxécuté ce dessein, s'il n'en as détourné l'effet. Il ne dit pas uels moiens il se servit; mais il ertain que si l'éxécution de cette prise sur remise à un autre s, se projet ne sur pas abandon-L'on en parlera encore dans la de cette Histoire.

Assemblée de Montauban s'étanz : séparée sans rien conclure sur incipal motif qui avoit porté les inistes à la convoquer; le Vite de Turenne ne pensa plus qu'à éparer à son voïage des Païs-Bas. toit reconeilié d'autant plus finment avec le Duc d'Anjou, que y n'étoit plus un obstacle à sa faaupres de ce Prince. Le Duc jou avoit donné à Bussy le Gouement d'Anjou. Bully qui avoit uissans Ennemis à la Cour, s'y retiré; & il y avoit été assassiné Montsoreau, sur un avis qui lui t été donné, que Busy entreteune intrigue avec sa Pemme, i Buffy n'occupant plus la place

210 HISTOIRE DE HENRY, 7 que le Vicomte de Turenne avoir cue. si long-temps dans la confidence du Duc d'Anjou, le Vicomte avoit crà qu'il ne lui seroit pas difficile de la Sur ce préjugé il avoit. recouvier. promis à ce Prince de le luivre dans les Païs Bas. Un morif plus noble l'engagea encore à faire ce voiage Il étoit l'homme du monde qui avoit le plus de passion pour la gloire qui s'acquiert par les Armes. Il lui ctoitaisé de juger que la France étant en Memoi-paix, il n'y trouveroit, plus les occa-Duc de fions d'y parvenir. Il crut donc devoir Bouillon l'aller chercher dans les Pais-Bas, & c'est le motif qu'il rapporte lui-même dans ses Memoires. Cependant comme il n'avoit promis au Duc d'Anjou que de le servir de sa personne en qualité de Volomaire, il ne se mit, pas en peine de lui conduire des Troupes. Il lui mena seulement cinquante. Gentilshommes des meilleures, Mai-, fons d'Auvergne, du Limolin, & du-Perigordo. Certe jeune noblesse ne se. contenes pas de le reconneître pous Chef & de marcher sous ses ordress Elle ne sit pas même dissiculté de prendre less livrées , c'est-à-dire des

Calaquet do Noloure orange, chaman

Duo de Bousaion. Liv. III. 518 rées de galons d'argent, & des Armes qui étoient dorées par bandes, dont il leur fit present. L'Equipage du Vicomte répondoit à cette magnificence.

Le dessein du Vicomte étoit de passer par Paris, & d'y saluer le Roy, mais ce Prince qui ne vouloit pas rompre avec le Roy d'Espagne, ne vonlut voir aucun des Seigneurs qui devoient accompagner son Frere, Il prétendoit témoigner par-là qu'il n'approuvoit ni la Guerte qu'il alloit faire, ni qu'il eut accepte la Souveraineré des Pais-Bas. Ainfi le Vicomte de Turenne ne pouvant entrer dans Paris, prit la poste pour aller joindre le Duc d'Anjou, & pour se trouver à! la revûe Generale qu'il devoit faire de son Armée, Elle étoit composée de dix mille Hommes de pied & de quatre mille Chevaux, tous gens delite, parmi lesquels il y avort plus de trois mille Gentilshommes. Outre ces Troupes , la Roy à la sollicitarion de la Roine Mere, ordonna à Puygaillard de côtoier l'Armée du Due d'Anjou, avec huit cens Chevaux & quatre mille Hommes de piet i jusques à ce qu'elle fût sorties giat

Ibid

HISTOIRE DE HENRY 312 du Royaume. C'étoit en apparence pour l'empêcher de faire du desordre sur la Frontiere, mais en effet au cas que le Duc de Parme, qui avoit bloqué Cambray, entreprît d'entrer en France pour combattre le Duc d'Anjou, Puygaillard avoit ordre de se joindre à ce Prince, pour repousser le Duc de Parme.

Après que le Duc d'Anjou eut fait

Memoila revue de son Armée, il marcha droit à Cambray pour en faire lever

> le blocus. Dès qu'il fut à portée de donner de ses nouvelles à la Ville, le Vicomte qui aimoit les entreprises hardies, & qui ne cherchoit qu'à acquerir de la réputation, lui demanda la permission de se jetter dans Cambray, avec les cinquante Gentilshommes qui l'avoient suivi, & environ cinquante autres qui lui avoient offert de se joindre à lui. Il disoit pour appuier ce dessein que la nouvelse du secours si proche augmenteroit le courage de la Garnison; qu'il mandroit au Duc d'Anjou des nouvelles du veritable état où étoit cette Ville: qu'il feroit une vigoureuse sortie du côté de la Ville, pendant que d'un autre côté le Duc attaqueroit l'Ar-

Duc de Bouillon. Liv. III. 314 ·mée d'Espagne; qu'en cas même que le Duc de Parme ne jugeât pas à propos d'attendre l'Armée Françoise, & qu'il levât le blocus avant que le Duc d'Anjou fût à portée de le combattre, il feroit une sortie avec les meilleures Troupes de la Garnison : qu'il donneroit sur son Arriere-garde. & que par des combats ménagez tantôt en attaquant, tantôt en se retirant, il retarderoit sa marche, & donneroit au Duc d'Anjou le temps de l'atteindre & de le combattre. Qu'il n'y avoit pas d'apparence que l'Armée d'Espagne fatiguée par tant d'entreprises qu'elle avoit faites, & d'ailleurs inferieure à celle de France. pût résister à l'impétuosité des François, & aux attaques résterées de leurs Troupes fraîches & agueries qui ne demandoient qu'à combattre; que si ce projet réussissoit, une seule journée termineroit la Guerre, & mettroit le Duc d'Anjou en possession des Païs - Bas; que s'il ne réussissoit pas, ce Prince n'en seroit pas moins en état d'éxécuter les entreprises qu'il · s'étoit proposées : qu'ainsi il n'y avoit point d'inconvenient à lui accorder ce qu'il demandoit.

I om. I.

Le Duc d'Anjou demeuroit d'accord que si le projet du Vicomte réussission, les suites n'en pouvoient être qu'avantageuses. Mais comme il ne doutoit pas que l'Armée d'Espagne ne se retirat d'elle-même, il refula la permission que le Vicomte lui demandoit. Il disoit pour justifier son refus que la personne du Vicomte lui étoit trop chere pour l'exposer sans nécessité au danger d'être tué, ou pris; que quoi qu'il ne lui demandât que cents Gentilshommes pour éxécuter son dessein, leur perte ne laisseroit pas d'être considerable, & que le sang de la Noblesse étoit trop précieux, pour être si peu ménagé. Qu'on étoit si proche de Cambray, qu'on n'y pouvoit pas ignorer longtemps, qu'il marchoit à son secours; que la garnison prendroit d'elle-même les Partis qui lui conviendroient; qu'ainsi il étoit beaucoup plus sûr de marcher tous ensemble pour faire lever le blocus, & pour combattre le Duc de Parme, s'il prenoit le parti de les attendre.

L'on ne peut pas nier que le sentment du Duc d'Anjou ne sûr le plus prudent; & naturellement le Vicomte Duc de Bouillon. Liv. III. 315 qui avoit déja de l'experience, devoit s'y rendre. Cependant il s'obstina mal à propos à poursuivre son projet, & il pressa si vivement le Duc d'Anjou de lui accorder la permission qu'il lui demandoit, qu'ensin ce Prince consentit qu'il allat à Cambray porter les nouvelles de son arrivée au Baron d'Insy Gouverneur de la Citadelle.

Dès que le bruir se fut répandu dans l'Armée, que le Vicomte de Turenne devoit se jetter dans Cambray, toute la jeune Noblesse vint lui offrir de l'y suivre; mais le Duc d'Anjou ne voulut pas le lui permetre. Ainsi le Vicomte de Turenne se mit en marche à l'entrée de la nuit accompagné seulement des cens Genzilshommes qu'il avoit demandez. Comme il n'étoit pas question d'enerer par force dans Cambray, mais seulement par surprise; il partagea sa Troupe en trois petits corps qui prirent des chemins differens. Celui que le Vicomte conduisoit, ne marcha pas long-temps fans rencontret les ennemis; ils l'apperçurent à la lueur de la Lune qui étoit fort claire. Il fut attaqué & porté par terre d'un

Ibid.

316 HISTOIRE DE HENRY coup de Lance, & contraint pour sauver sa vie de se rendre prisonnier de guerre. Seize Gentilshommes de sa suite eurent le même sort. Le reste se sauva comme il put. La mauvaise fortune du Vicomte n'en demeura pas-là. Des Cavaliers qui se le disputoient, furent plusieurs fois sur le point de le tuer; il pensa mourir de soif & de fatigue, aïant été obligé de marcher à pied, armé de pied en cap, jusques à un Fort qui étoit à une lieuc de Cambray. Il y passa la nuit sans dormir avec ceux de sa Troupe, qui avoient été faits prisonniers avec lui.

Ibid.

Dès que le jour parut, on se mit en état de conduire les prisonniers au Duc de Parme. On voulut les faire marcher à pied chargez de leurs Armes. Le Vicomte à qui sa mauvaise fortune n'avoit rien fait perdre de sa fierté, s'y opposa. Il dit à l'Officier qui commandoit l'Escorte, qu'il étoit contre l'usage de resuser des Chevaux à des Personnes de leur qualité, que pour leurs Armes, puisqu'elles n'étoient plus à eux, il n'étoit pas juste qu'ils eussent l'incommodité de les poster. Sur cette plainte l'Offi-

Duc de Bouillon. Liv. III. \$17 cier fit amener des Chevaux, les Armes furent distribuées à ceux qui avoient fait les prisonniers. Celles du Vicomte parurent si belles & sibien-faites, qu'elles furent réservées pour le Duc de Parme, on les luy Ibid.

présenta, & il les retint.

Les Prisonniers étant arrivez au Camp des Espagnols, ils trouverent que leur Armée s'étoit retirée vers Arlon; que le Duc de Parme avoit déja mis une Riviere entre lui & le Duc d'Anjou, & qu'il se préparoit à fuivre son Armée. Le Duc de Parme recut tres-civilement le Vicomte de Turenne. Il lui dit qu'il avoit oui parler de sa valeur; que ce qu'il venoit d'entreprendre en étoit une preuve; qu'il le prioit d'être persuadé de son estime; qu'on auroit pour lui tous les égards dûs à sa qualité; & qu'à sa consideration ceux qui avoient été pris avec lui, recevroient tous les bons traitemens qu'ils pourroient souhaitter. Le Vicomte lui répondit qu'il n'avoit rien moins attendu de sa générosité; qu'il l'avoit souvent admirée avant que de l'avoir éprouvée, & qu'il s'estimoit heureux dans son malheur d'être le Prisonnier d'un Général de

Ibid.

HISTOFRE DE HENRY sa réputation. Après ces civilitez réciproques, le Duc de Parme ordonna à deux Compagnies de Lances de conduire les Prisonniers à Bouchain. Un Gentilhomme nommé Noielles, commandoit dans cette Place. Il s'étoit retiré, il y avoit quelques années, auprès du Connétable de Montmorency, pour éviter la persecution des Espagnols qui lui faisoient un crime de ce qu'il s'étoit attaché au Prince d'Orange, au commencement des troubles des Pais-Bas. Depuis il avoit fait sa paix, & les Espagnols lui avoient confié le Gouvernement de Le Vicomte qui l'avoit Bouchain. connu, lorsqu'il étoit auprès de son Grand-Pere, avoit cru d'abord qu'il se souviendroit des obligations qu'il avoit au Connêtable, & qu'il les reconnoîtroit en la personne de son Petit-Fils. Mais Noielles qui craignoit de se rendre suspect aux Espagnols, ne se piqua point de cette génerosité; il en usa même assez durement avec le Vicomte.

CS

22

35

k

21

FI

ſ:

251

Les choses étoient en cet état, lorsque le Duc de Parme envoir le sieur de Rans Pere du Comte de Bucquoy, au Vicomte de Turenne, Il étoit char-

Duc de Bouillon. Liv. III. 319 gé de sçavoir de lui, s'il vouloit être prisonnier du Duc de Parme, ou s'il aimoit mieux l'être du Marquis de Roubais , Robert de Melun Général de la Cavalerie d'Espagne. Le Vicomte qui avoit prévû qu'on lui feroit cette proposition, avoit pris son parti. Il s'étoit imaginé que s'il se déclaroit prisonnier du Duc deParme, il le feroit du Roy d'Espagne; qu'ainsi les Espagnols prétendroient qu'il ne pourroit traiter de sa rançon sans un ordre exprès de la Cour; que cet ordre seroit differé autant qu'il leur plairoit, c'est-à-dire, que sa prison dureroit autant qu'ils le jugeroient à propos. Il avoit crû au contraire que s'il choisifsoit d'être prisonnier du Marquis de Roubais, il en recouvreroit plûtôt fa liberté. Il scavoit que le Marquis qui faisoit une grande dépense, avoit besoin d'argent; & que s'il se déclaroit son prisonnier, le Marquis pour avoir sa rançon, n'épargneroit rien pour lui obtenir la permission d'en traitter. Il croïoit qu'elle lui seroit d'autant moins refusée, que les Espagnols qui connoissoient la délicatesse du Marquis, ne voudroient pas le mécontenter. Sur ce préjugé, le Vicomte répondit à

Ibid.

HISTOIRE DE HENRY Rans, qu'il lui seroit peut-être plus honnorable d'être prisonnier du Prince de Parme, mais qu'aïant été pris par des Cavaliers du Général de la Cavalerie, il croïoit ne se pouvoir pas dispenser de se déclarer prisonnier du Marquis de Roubais. Rans s'en retourna avec cette réponse. Mais le Vicomte se trompa dans ses conjectures.

Thid.

En effet les Espagnols crurent que si le Marquis de Roubais recevoit une rançon aussi considerable que celle du Vicomte, il seroit en état de se passer pour quelque temps des bienfaits du Roy d'Espagne; qu'il négligeroit son service, & que peut-être même il l'abandonneroit pour se ranger du côté de ses ennemis. Sur cette supposition, les Espagnols résolurent de ne permettre au Vicomte de traitter de sa rançon, que le plus tard qu'ils pourroient. Il ne s'apperçut pourtant de la faute qu'il avoit faite, que lorsqu'on le transfera à Valenciennes & ensuite à Hesdin.

Il y avoit environ un an que le Vicomte de Turenne étoit prison-1bid. nier, lorsque le Roy lui fit dire qu'il le tireroit de prison, s'il vouloit lui

Duc DE Bouillon. Liv. III. 321 promettre de ne plus porter les Armes pour les Calvinistes. Le Duc d'Anjou lui manda en même-temps qu'il ne fît point de difficulté de promettre au Roy ce que Sa Majesté souhaittoit de lui; & qu'il se faisoit fort, quand il seroit en liberté, d'obtenir du Roy qu'il lui rendît sa parole: que le Roy ne jugeoit pas à propos de la lui rendre, il n'en seroit pas moins en liberté de faire ce qui lui conviendroit le mieux, parce que n'étant pas libre lorsqu'il auroit promis, sa parole ne pouvoit l'obliger qu'autant qu'il lui plairoit.

La proposition eût pû tenter un homme qui ne se seroit pas piqué, tomme le Vicomte, de la plus exacte génerosité. Il répondit au Duc d'Anjou & à ceux de ses amis, qui lui avoient écrit de la part du Roy, qu'il n'aimoit pas assez sa liberté pour la tecouvrer, ou en trompant son Roy, ou en manquant à ce qu'il croïoit devoir à sa Religion; qu'à la verité la Prison avoit quelque chose de bien dur pour lui, puisqu'elle le privoit des occasions d'acquerir de l'honneur; mais qu'il n'en sortiroit jamais par des voies qui pourroient lui être

Ibid.

bi**L** 

reprocheés. Le Vicomte après cette réponse languit encore près de deux ans dans sa Prison. Il n'y perdit pas son temps : il l'emplora à la lecture des bons Livres, particulierement de ceux qui traitent de la Politique, & de l'Art-militaire. Il se rendit si habile dans l'une & dans l'autre de ces sciences, qu'il n'est pas aisé de décider dans laquelle des deux il a le plus excellé.

vemol- Dès que le Duc d'Anjou eut appris s du le mauvais fuccès de l'entreprise du suillen Vicomte de Turenne, il marcha droit

e Juin

**984.** 

à Cambray, où il fut reconnu Souverain du Cambresis. Il continua la Guerre avec des succès sort differens, mais presque toûjours malheureux.

Enfin il fut chasse des Païs-Bas, &c mourut à Château-Thierry d'un vomissement de sang, après avoir longtemps langui. Le bruit courut qu'il étoit mort du poison qui lui avoit été donné, les uns disent par les Espagnols, les autres par les Ennemis qu'il avoit à la Cour, ou par ceux qui pour l'éxécution de leurs projets avoient interêt à sa mort.

Deux jours avant la mort de ce Prince, le Vicomte de Turenne recou-

Duc de Bouitton. Liv. III. 423 vra sa liberté après deux ans & dix mois de Prison; mais il lui en coûta cinquante trois mille écus pour sa rançon, quoique le Roy, la Reine, & le Duc de Savoye se fussent vivement emploiez pour la lui faire obtenir. Cette somme lui fut prêtée à Paris, sous la caution du Marêchal de Montmorency. Aussi-tôt que le Vicomte se vit libre, il alla à Chantilly, Maison du Marêchal de Montmorency, pour y recouvrer sa santé qui avoit été alterée, tant par le mauvais air de sa prison, que par le défaut d'exercice. Lorsqu'il l'eut recouvrée, il écrivit aux Amis qu'il avoit à la Cour, de lui obtenir la permission d'y aller saluer le Roy; il l'obtinrent, & le Vicomte partit aussi-tôt pour se rendre auprès de Sa Majesté.

A son arrivée à la Cour, il trouva que le Roy avoit bien changé de sentimens tant à son égard, qu'à celui du Roy de Navarre. Comme il étoit persuadé qu'il n'auroit point d'ensans; l'ordre de la succession depuis la mort du Duc d'Anjou l'avoit obligé à regarder le Roy de Navarre comme son Successeur nécessaire. Il souhaitoit que ce Prince retournât à la Religion

lbid.

Histoire de Henry 424 Catholique, & même qu'il se rendit à la Cour pour y occuper le rang de premier Prince du Sang, pour y rompre les mesures de ses Ennemis & pour lui ouvrir le chemin au Trône d'une maniere qui ne pût être contestée. Dans cette vûë le Roy traitoit ceux qui étoient dans les interêts du Roy de Navarre à peu près comme ceux qui étoient attachez à sa Personne; & comme il sçavoit le crédit que le Vicomte de Turenne avoit auprès de ce Prince, il le reçut aussibien qu'il eût pû le souhaiter.

D'ailleurs comme le Roy avoit pénetré les mauvais desseins de la Ligue, & qu'il ne pensoit qu'à la détruite : il auroit bien voulu gagner la Noblesse Calviniste, & celle qui portoit le nom de Politique, pour l'opposer au besoin à ce grand nombre de Seigneurs & de Gentilshommes, que les Guises avoient gagnez, & qui étoient prêts à tout entreprendre pour leur service. Le Vicomte de Turenne étoit l'homme du monde le plus propre à faire réussir ce dessein. Il étoit égallement estimé des Calvinistes & des Politiques, & même il avoir avec les plus considerables des

Duc de Bouillon. Liv. III. 427 liaisons de sang, d'amitié, ou d'interêt. Cette consideration fut un second motif qui porta le Roy à le bien recevoir.

A l'exemple du Roy, les Ducs de Joyeuse & d'Epernon qui tenoient le premier rang dans sa faveur, firent de grandes caresses au Vicomte de Turenne. Le Duc de Joyeuse étoit porté à le favoriser par l'estime qu'il faisoit de lui, & parce qu'il étoit son Cousin issu de germain. Pour le Duc d'Epernon, il portoit ses vûës plus Ibida loin; il avoit découvert qu'il étoit extremement haï de la Ligue,& qu'elle n'épargneroit rien pour le perdre; il prétendoit lui opposer le Roy de Navarre, & s'en faire un Protecteur. D'ailleurs il avoit formé le dessein d'épouser l'heritiere de Foix-Candale, Cousine germaine du Vicomte. Les plus belles Terres de cette Heritiere étoient en Guyenne, dont le Gouvernement appartenoit au Roy de Navarre: pour les conserver il avoit besoin de la protection de ce Prince; personne ne pouvoit mieux la lui procurer que le Vicomte de Turenne, dont le crédit pouvoit contribuer beaucoup à faire réussir ce mariage.

128 MISTOIRE DE HENRY

Cette situation de la Cour en rendit le séjour odieux au Vicomte de Turenne. Mais ce qui acheva de le Memoi- déterminer à la quitter, fue qu'il dé-Duc de couvrit que la Reine de Navarre tra-Bouillou hissoit le Roy son Mari, & qu'elle favorisoit sous main les entreprises de la Ligue. Il étoit important que ce Prince en fût averti, & qu'il n'épargnat rien pour découvrir & pour déconcerter les desseins de la Reine de Navarre: mais le Vicomte comprit en même-temps, qu'il ne pouvoit Le fier qu'à lui seul d'un pareil avis; qu'ainsi il ne pouvoit rejoindre trop tôt le Roy de Navarre. Il prit pour prétexte que sa longue absence avoit dérangé ses affaires, & que sa présence étoit nécessaire pour les rêtablir. Ce fut la raison dont il se servit pour faire agréer au Roy qu'il fît un voïage dans ses Terres. Aussi-tôt que le Roy le lui eut permis, il alla en Auvergne, & ensuite dans le Limosin. Mais il n'y fut pas plûtôt arrivé, que le Roy de Navarre l'envoïa prier de se rendre auprès de lui à Nérac, où il attendoit le Duc d'Epernon, qui Matih. devoit y venir conferer avec lui de la part du Roy.

JC DE BOUILION. LIV. III. 424 n effet, le Duc d'Epernon s'étant erçû que la persuasion où tout le nde étoit que le Roy n'auroit nt d'Enfans, contribuoit plus que te autre chose à fortisser le parti 1584. la Ligue; & que sur cette espece les Princes de la Maison de Lorie ne mettoient plus de bornes eurs ambitieux desseins, il persuaau Roy d'appeller auprès de lui oy de Navarre, de le traiter en ritier présomptif de la Couronne. 'établir l'autorité de ce Prince sur fondemens si solides, qu'on ne les renverser après sa mort. Mais ze que cette démarche supposoit etour du Roy de Navarre à la igion Catholique, & que cette ociation devoit être fort secrette; luc d'Epernon s'offrit au Roy pour r conferer avec ce Prince. Il ajoûqu'afin que la Ligue n'eût aucun pçon du veritable motif de son age en Guyenne, il prendroit pour, :exte d'aller voir sa Mere qui soutoit passionnément de le voir at de mourir, & qu'il n'avoit point depuis qu'il avoit fait à la Cour e prodigieuse fortune, qui ne lui oit presque voir que le Roy au-

dessus de lui. Le Roy qui avoit une consiance entiere au Duc d'Epernon; ne soupçonna pas qu'il eût d'autres vûes dans le voïage qu'il lui proposoit. Cependant l'on apprend du Vicomte de Turenne pour qui le Roy de Navarre n'avoit alors point de sement de sement de le principal dessein du Duc

Memoi- cret, que le principal dellein du Duc res du d'Epernon étoit de mettre le Roy de Bouillon Navarre dans ses interêts, & de s'acquerir sa protection. Il avoit conjec-

querir la protection. Il avoit conjecturé que malgré tous ses Ennemis, il parviendroit un jour à la Couronne; il vouloit affermir sous son regne la fortune qu'il avoit faite sous celui de son Prédecesseur; & cependant l'opposer aux Guises & à la Ligue, qu'il sçavoit avoir juré sa perte.

Le Roy n'est pas plutôt approuvé que le Duc d'Epernon allât négocier avec le Roy de Navarre, que le Duc partit pour aller trouver ce Prince à Nérac. La Conference étoit commencée, lorsque le Vicomte de Turenne se rendit auprès du Roy de Navarre. C'est apparemment ce qui l'empêcha d'y assister. Le Duc d'Epernon s'y trouva seul de la part du Roy. Son dessein étoit de conferer tête-à-tête avec le Roy de Navarre; mais ce

Due de Bouillon. Liv. III. 331 Prince voulut que du Ferrier son Chancelier, Roquelaure, & le Ministre Marmet y fussent présens avec lui. Dès que le Vicomte de Turenne fut arrivé à Nérac, le Roy de Navarre lui fit confidence de tout ce que le Duc d'Epernon lui avoit proposé de la part du Roy. Il lui dit que le Roy qui étoit persuade qu'il n'auroit point d'enfans qui pussent lui succeder, vouloit lui assurer la succession à la Couronne; que pour cela il demandoit de lui, qu'il se rendît auprès de sa personne; qu'il y vint occuper la place de premier Prince du Sang qui lui étoit acquise par sa naissance : mais qu'avant toutes choses il souhaitoit qu'il retournat à la Religion Catholique, parce que cette démarche étoit absolument nécessaire pour abattre la Ligue, & pour lui ouvrir le chemin au Trône. Le Roy de Navarre ajoûta que le Duc d'Epernon & Roquelaure étoient d'avis qu'il fît cette derniere démarche; que Ferrier & Marmet étoient d'un sentiment opposé; que dans cette diversité d'opinions, il ne vouloit rien conclure fans fon avis, & qu'il le prioit de lui parler avec sa sincerité ordinaire.

332 Histoire de Henry

Le Vicomte de Turenne qui étoit informé d'ailleurs de la proposition qu'on avoit faite au Roy de Navarre de changer de Religion, lui répondit qu'il laissoit au Ministre Marmet les raisons de conscience; que pour lui il se contenteroit de lui dire ce que la Politique & le bon sens pouvoient suggerer dans une occasion où il étoit si important de ne se pas méprendre, & de ne pas donner dans des apparences trompeuses. Il ajoûta qu'il vouloit bien supposer que le Roy n'auroit point d'Enfans, quoi qu'étant à la fleur de son âge, cela ne pût être certain; mais qu'il ne pouvoit convenir qu'il fût nécessaire d'être Catholique pour succeder à la Couronne de France. Que le droit de succession s'acqueroit par la naissance; & qu'il y étoit si indispensablement attaché, que le Roy avec toute son autorité n'y pouvoit pas déroger; que les François avoient trop à cœur l'observation de la Loy Salique, pour souffrir qu'on y donnât atteinte en sa personne. Qu'à la verité Rome dont Les maximes étoient d'un si grand poids, à l'égard d'un grand nombre de Catholiques, n'étoit pas de ce sentiment; que la Ligue pensoit comme

Due de Bouillon. Liv. III. 335 Rome, mais que le plus grand nombre des Catholiques & généralement tous les Protestans étoient d'un avis tout differend: que quand on auroit réuni ces deux Partis, ils seroient en état de donner la Loy à la Ligue, Qu'il n'y avoit pas de sureté à avoir pour elle la complaisance qu'on lui demandoit; qu'il n'étoit pas certain qu'elle consentit qu'il succedat à la Couronne, quand même il se feroit Catholique: qu'au contraire il étoit aisé de prévoir, que les Liguez s'obstineroient à prétendre que sa conversion ne seroit pas sincere; qu'il auroit toûjours sa premiere Religion dans le cœur; qu'il seroit toûjours disposé à la favoriser au préjudice de la Catholique; & que dès qu'il seroit affermi sur le Trône, il leveroit le masque, & retourneroit à la Religion qu'un interêt aussi considerable que celui d'une Couronne l'auroit contraint d'abandonner. Qu'ainsi au lieu de Sujets fideles, qu'il auroit en la personne des Protestans & des Catholiques qui n'étoient pas dans les sentimens de Rome; au lieu d'alliez affectionnez & solidement attachez à son parti & à sa Religion, comme la Reine d'Angleterre, les Princes de la Confession

Le Vicomte ajoûta que le Navarre étoit né Calviniste; q qu'on l'eut forcé à embrasser ligion Catholique, il étoit re de lui-même à sa premiere Re qu'il ne pouvoit plus la quitt honneur, ni la sacrifier à un temporel, quelque considerab pût-être, sans s'attirer autan nemis, qu'il y avoit de Pre dans l'Europe: que même il r droit pas à bout par-là de s'a les Catholiques; qu'ils se défi toûjours de lui, & qu'ils le s roient tôt ou tard à la sûreté Religion. Le Vicomte ajoûta qu'à l'article de la Religion p ne pouvoit avoir ni trop de co

Duc de Bouillon. Liv. III. 336 de la Ligue qui l'en empêchoit; que sa vie ne seroit pas en sureté à la Cour; qu'il avoit tout à craindre de cette dangereuse faction; qu'elle le regardoit comme le plus grand obstacle au dessein qu'elle avoit formé, de disposer de la Couronne en faveur des Princes Lorrains, & qu'elle ne feroit aucun scrupule de se délivrer de lui, pour élever le Duc de Guise sur le Trône. Le Vicomte prétendit qu'il faloit s'attacher à persuader au Roy, qu'il étoit de l'interêt de Sa Majesté, que le Roy de Navarre demeurât à la tête des Calvinistes; que tant qu'on le verroit en état de vanger les entreprises qu'on feroit contre elle, & de marcher à son secours, on penseroit plus d'une fois à l'attaquer; au lieu que s'il alloit à la Cour, ils seroient tous deux exposez à tous les coups qu'on leur voudroit porter.

Tel fut le sentiment du Vicomte de Turenne. Le Roy de Navarre le suivit exactement dans la réponse qu'il sit au Duc d'Epernon, & dans les lettres qu'il écrivit au Roy. Seulement pour ne pas ôter toute esperance de sa conversion, & ne pas aliener les Catholiques qui avoient pour lui des

236 HISTOIRE DE HENRY sentimens plus moderez que ceux qui s'étoient livrez aveuglément à la Li-Memoi. gue, il ajoûta par le conseil de du memoi-Ferrier son Chancelier, qu'il seron toûjours prêt à changer de Religion, quand on l'auroit convaincu qu'il Étoit dans l'erreur, & qu'il ne refuseroit jamais les instructions qui lui seroient données par un Concile libre & légitimement assemblé; qu'il n'avoit pas recours à ce moien parce qu'il le croïoit impossible, puisque l'Eglise avoit souvent tenu des Conciles, pour de moindres Sujets que celui de la conversion d'un Prince destiné comme lui par la Providence, à succeder au premier Royaume de la Chrêtienté.

Vol.

Si cette réponse satisfit les Calvinistes, elle ne contenta point le Duc d'Epernon. Il emploïa tous les raisonnemens que la Politique put lui suggerer, pour porter le Roy de Navarre à répondre d'une maniere plus conforme aux intentions du Roy. Il ne pur l'obtenir, & fut obligé de s'en retourner avec la réponse telle qu'on vient de la rapporter.

Mais si le Roy de Navarre suivit les conseils du Vicomte de Turenne

dans

Duc DE Bouillon. Liv. III. 317 dans la conférence qu'il eut avec le Duc d'Epernon, il les suivit encore à l'égard de la Reine de Navarre. Depuis que le Vicomte avoit averti ce Prince des intelligences secrettes que la Reine sa Femme entretenoit avec les Partisans de la Ligue; le Roy de Navarre la faisoit observer, & Memoil'observoit lui-même avec une atten- Duc de tion à laquelle il étoit bien difficile Bouille que rien échapat. En effet il découvrit quelque temps après, qu'un Valet de chambre de la Reine ne faisoit qu'aller & venir, soit à la Cour, soit ailleurs; & qu'il devoit repartir dans quelques jours pour une Commission fort secrette. Il y a bien de l'apparence que le grand commerce de la Reine de Navarre étoit avec la Reine Mere. Cette Princesse haïssoit le Roy de Navarre: & la Reine de Navarre quoiqu'elle fût sa Femme, ne l'aimoit point. On voit dans les Me-res de la moires de cette Reine, que la Reine Reine Margue La Mere lui avoit proposé de faire rite. rompre son Mariage. Comme elle n'écrit que ce qui lui convient, & ce qui peut la justifier à l'égard du public, elle n'y dit point si elle y confentit; mais il est fort vraisemblable Tom. I.

que la Reine Mere lui avoit persuasé que le Roy de Navarre ne parviendroit jamais à la Couronne; & qu'elle l'avoit slattée d'un mariage qui eût été plus de son goût que celui qu'elle avoit contracté avec le Roy de Navarre. Sans cela il n'y a pas lieu de croire qu'elle eût voulu favoriser la Ligue dont tous les projets alloient à exclure son Mari de la Couronne, & par consequent à l'en priver ellemême.

Quoiqu'il en soit, le Roy de Navarre ne consulta que le Vicomte de Bouillon Turenne, pour sçavoir de quelle maniere il en devoit user à l'égard du Valet de chambre dont on vient de parler. Le Vicomte n'hésita pas à lui conseiller de le faire enlever en chemin pour le conduire à Pau, capitale de la Souveraineré de Béarn, où on lui feroit avoüer de gré ou de force, les ordres qu'il avoit reçus de la Reine de Navarre. Le Roy de Navarre fuivit ce conseil; la Commission d'enlever le Valet de chambre fut donnée au Capitaine Maseliere; il l'arrêta sur le chemin de Bourdeaux, & le conduisit à Pau. Mais pendant qu'on délibere sur les procédures & les for-

Duc de Bouillon. Liv. III. 339 malitez dont on devoit user à l'égard d'un Homme qui étoit Sujet du Roy de France, & domestique de sa Sœur; le Roy & la Reine Mere furent avertis de sa détention. Sur cela ils écrivirent au Roy de Navarre des lettres pleines de menaces. On s'y plaignoit de ce qu'on avoit arrêté un François Sujet du Roy, pour le traduire dans une Principauté Etrangere, & lui faire son Procès. On traitoit cette entreprise d'attentat à la Souveraineté du Roy. On redemandoit le domestique de la Reine de Navarre & Maseliere qui l'avoit enlevé, & on menaçoit le Roy de Navarre de s'en faire raison. si on ne les remettoit pas incessamment entre les mains du Roy. Cette affaire fit grand bruit à la Cour du Roy de Navarre, & l'on conseilla à ce Prince de ne pas refuser au Roy la satisfaction qu'il demandoit. Mafeliere & le Valet de chambre de la Reine furent envoïez au Roy, sans qu'on pût apprendre autre chose des ordres donnez par la Reine de Navarre, sinon qu'elle envoïoit ce domessique au Duc de Guise.

Cependant comme il n'arrive point qu'on soit en faveur auprès des Princes.

140 Histoire de Henry ces sans se faire des envieux & des ennemis, on prit occasion de cette affaire pour nuire au Vicomte de Tutenne, & pour détruire la confiance que le Roy de Navarre avoit en lui. On prétendit qu'il lui avoit donné un conseil dangereux, dont ce Prince n'avoit tiré aucune utilité, & qui n'alloit qu'à le commettre avec le Roy, & à lui faite perdre l'affection qu'il avoit pour lui; que ce conseil n'étoit pas seulement pernicieux, mais que le succès en avoit été honteux au Roy de Navarre, & qu'il eût bien mieux valu qu'il n'eût point fait enlever le Valet de chambre de la Reine, que de s'être vû forcé de le rendre, de céder aux menaces du Roy. & de lui livrer un Officier brave & fidele comme Maseliere.

Le Vicomte répondoit à ces plaintes; que rien n'étoit plus injuste que de juger d'un conseil par le succès; que celui qu'il avoit donné au Roy de Navarre, étoit absolument nécelsaire, puisque rien ne lui importoit davantage, que de découvrir des intrigues où il étoit apparemment le plus interresse; que ce conseil eût même été tres-utile, si on l'avoit éxé-

Due de Bouillon. Liv: III. 341 cuté dans toutes ses parties, comme il l'avoit donné, & si l'on avoit oblibligé de gré ou de force le Valet de chambre de la Reine, à réveler des secrets qui ne pouvoient être que de la derniere importance ; que pendant qu'on s'amuse à déliberer sur des choses qu'on devoit avoir prévûës, on avoit laissé échapper l'occasion, & donné le temps au Roy de redemander le domestique de la Reine de Navarre; que l'inconvenient n'étoit pasde l'avoir rendu, mais de l'avoir fait sans s'êtreprévaludes avantages qu'onpouvoit tirerdela confession; qu'on nepouvoitpas lui imputer cette faute; qu'ainsi l'on n'avoit rien à lui reprocher.

Le Vicomte ajoûte à ces réflexions, que rien n'est plus délicat & plus dangereux, que de donner des conseils aux Princes, lors même qu'ils les demandent; qu'ils imputent le plus souvent à ceux qui les leur ont donnez, les fautes qu'ils commettent eux-mêmes dans l'éxécution; qu'ils donnent lieu par-là aux mauvais offices qu'on est toûjours tenté de rendre à ceux qui sont en faveur; & qu'à la Cour on ne regarde point si l'on fait perdre aux Princes des Serviteurs zelez,

Ibid.

342 HISTOIRE DE HENRY éclairez, & fideles, pourvû qu'on satisfasse ou l'envie ou la haine, qui sont les suites inséparables de la faveur.

Le Vicomte n'éprouva pourtant pas cet inconvénient. Le Roy de Navarre lui rendit justice, & l'on verra dans la suite de cette Histoire, qu'il eut depuis une égalle consiance en lui.

Il n'en arriva pas de même de la Reine de Navarre. Elle lui sçut tresmauvais gré du Conseil qu'il avoit donné. Elle le regarda comme son ennemi, mais elle n'en demeura pas là. Elle comprit dans toute leur étenduë les terribles défiances que devoit donner au Roy de Navarre la découverte qu'il avoit faite des liaisons qu'elle entretenoit avec le Duc de Guise. Elle appréhenda son ressentiment; elle ne se crut pas en sureté; elle quitta secrettement sa Cour, & se retira à Agen, où Lignerac l'attendoit avec quelques - uns de ses amis. Sa retraite, ou plûtôt sa fuite, embarrassa d'abord le Roy de Navarre. Il craignit qu'elle ne lui attirât quelque nouvelle affaire du côté de la Cour. Mais le Vicomte de Turen-

Ibid.

į.

Duc de Bouillon. Liv. III. 343 ne le rassura, & le convainquit qu'il ne pouvoit lui arriver rien de plus avantageux que cette démarche de la Reine, puisque d'un côté il se voioit débarrassé d'une personne dont il auroit toûjours eu à se désier, & que de l'autre on n'avoit rien à lui reprocher, puisqu'il n'avoit point contribué à la fuite de la Reine, & qu'elle avoit pris d'elle-même le parti de se retirer, sans y être contrainte par aucun mauvais traitement.

Cette réflexion fut suivie d'une autre. Le Vicomte sit remarquer au Roy de Navarre, qu'il n'y avoit point d'apparence que la Reine sa Femme eût pris le parti qu'elle avoit pris sans la participation de la Reine Mere. Il conclut de cette supposition, qu'on pourroit bien avoir dessein de recommencer la Guerre contre les Prétendus Réformez, & qu'on avoit tout à craindre de la Ligue, à qui le Roy n'étoit pas en état de résister. Car enfin (ajoûta-t-il) la Reine Mere a 🖛 regardé la Reine sa Fille comme un ôtage que vous aviez entre les mains. « Elle a appréhendé qu'on ne se van-« geat sur elle des entreprises qu'on « pourroit faire contre les Calvinistes. «

344 Histoire de Henry

Vous n'avez plus cet ôtage; craignez

tout d'une Princesse qui vous hait,

a qui dispose de la Ligue, & qui vous

regarde comme le plus grand obstacle

» à ses desseins.

Cette conjecture jointe à quelques avis que le Roy de Navarre avoit reçus de la Cour, lui parut si vraisemblable, qu'il manda sur le champ aux Eglises Calvinistes, de se tenir sur leurs gardes, & de se pourvoir des choses nécessaires à la Guerre, afin de n'être pas surprises si on venoit les attaquer. Il écrivit en même-temps au Marêchal de Montmorency, & le pria de se rendre à Saint Paul-de-Cap de Joux, où il se trouveroit avec les principaux Seigneurs du parti pour y prendre les mesures nécessaires à leur commune sureté. Il donna le même avis au Prince de Condé & à quelques autres Seigneurs, & partit aussi-tôt pour le lieu de la Conference avec le

1'an 1585. A

Vicomte de Turenne. Il y trouva Montmorency, & les autres Seigneurs qu'il avoit avertis. L'Assemblée étant ainsi formée, le Roy de Navarre lui representa avec beaucoup de force les consequences de ce que le Roy avoit été obligé d'accorder à la Ligue

Duc De Bouillon. Liv. III. 345 par le Traité de Nemours, aussi-bien que les suites de la Bulle que Sixte V. venoit de faire publier contre lui & contre le Prince de Condé. Il ajoûta qu'il étoit question d'examiner si l'on prendroit les Armes pour prévenir les desseins de leurs ennemis, ou si l'on attendroit qu'on eût obligé le Roy à lui déclarer la Guerre & à tout le parti Calviniste, & à tous ceux qui n'entroient pas dans les desseins de la Ligue. Quoique le Marêchal de Montmorency fût toûjours le Chef des Politiques, mais sous un autre nom qui étoit celui de Roïalistes, il avoit sans doute pris un meilleur parti que dans. la Guerre précedente. Il pouvoit dire alors qu'il n'étoit point armé contre son Souverain, puisqu'il étoit certain que le Roy ne souhaitoit rien tant. que de susciter à la Ligue des Ennemis, ausquels il put avoir recours, au cas qu'elle l'obligeat de se déclarer contre elle. Mais quoiqu'il agît selon les intentions du Roy, il ne pouvoit se fier à ce Prince, dont il connoissoit la foiblesse. Ce fut ce qui le porta à être d'avis de prendre les Armes, & de prévenir la Ligue. Il dit pour appuier son sentiment; qu'il

346 Histoire de Henry n'étoit pas permis de douter qu'on n'eût dessein de leur faire la Guerre & de les surprendre; que les projets des Guises, de la Reine Mere & de la Ligue ne pouvoient ni subsister, ni réussir que par cette voie; que Rome & l'Espagne offroient pour cela des Troupes & de l'argent, & que le Roy séduit par une politique timide, ou ne voudroit pas, ou ne pourroit pas s'y opposer. Que cela supposé, il étoit indubitable qu'il faloit commencer la Guerre, & ne pas donner à leurs ennemis le temps dont ils avoient besoin pour les prévenir, & pour les accabler; qu'en se mettant les premiers en Campagne, ils attireroient sous leurs Enseignes un grand nombre de braves Soldats, qui n'avoient point d'autre métier que la Guerre, & qui attendoient avec impatience qu'elle recommençat pour avoir le moïen de subsister ; qu'on surprendroit quantité de Places, qui leur ouvriroient l'entrée des Provinces, & qui les rendroient Maîtres des Passages des rivieres. Que les Etrangers avertis par cette démarche, auroient le temps de s'assembler, & de venir à leur secours, avant qu'on fût en

Duc de Bouillon. Liv. III. 347 Etat de leur fermer l'entrée du Royaume, & de s'opposer à leur jonction: qu'en un mot il y avoit tant d'avantages à prévenir ses ennemis, qu'il ne croïoit pas que rien pût entrer en comparaison de l'utilité qu'on en pouvoit tirer.

Phid.

Le Vicomte de Turenne qui parla après le Marêchal de Montmorency, fut d'un sentiment tout opposé à celui de son Oncle. Il dit qu'il demeuroit d'accord que tout paroissoit les menacer de la guerre; mais qu'enfin ces apparences pouvoient être trompeules; que le Roy qui avoit un fort grand interêt à ne les point détruire pour les opposer à la Ligue en cas de besoin, ne vouloit point la Guerre; & qu'il n'étoit pas sûr qu'il fût contraint de la leur faire malgré lui ; que dans cette incertitude il seroit dangereux d'être les premiers à prendre les Armes; qu'on mettroit par-là les appai rences du côté de la Ligue, & que ces apparences n'étoient point à négliger. Qu'il n'en étoit pas des Sujets qui font la Guerre à leur Roy? comme d'un Prince Etranger & indépendant; que celui-cy pouvoit faire une Guerre offensive, & se prévaloir

Pvj

HISTOIRE DE HENRY de tous les avantages qu'on trouve à prévenir un ennemi; que la seule Guerre défensive étoit permise à des Sujets contre leur Prince, & qu'il faloit même pour cela des raisons indispensables, un danger évident de périr, une situation qui ne permît pas de l'éviter par d'autres moiens; que fans ces précautions, on ne pouvoit s'assurer de la protection de Dieu si nécessaire pour la prosperité des Armes. Qu'on ne pouvoit pas même esperer d'être approuvez des Hommes; que la Ligue publieroit que par des défiances à contre-temps on l'auroit forcée à prendre les Armes; qu'on lui fourniroit le prétexte qu'elle cherchoit pour commencer la Guerre; que les Catholiques les plus moderez n'approuveroient pas qu'on mît ainfi tout le Royaume en combustion pour de vaines terreurs; que les Calvinistes qui se trouvoient les plus foibles dans les Provinces, se plaindroient qu'en rompant la Paix on les exposoit à la rigueur des Edits; que ceux même qui se trouvoient les plus forts, seroient au moins partagez sur la justice ou l'injustice de cette Guerre. Qu'il en arriveroit de même des Prin-

Ýhid

Duc de Bouillon. Liv. III. 146 ces Protestans; qu'à la verité le motif de la Religion pourroit les porter à les secourir; mais que la Politique qui ne permet pas d'appuier les révoltes mal-fondées, pourroit aussi les en détourner; que le Roy par ses Ambassadeurs ne manqueroit pas de leur faire valoir les consequences d'un secours donné dans de pareilles circonstances. Le Vicomte ajoûta que si l'on attendoit au contraire à prendre les Armes, qu'on leur eût déclaré la Guerre, la nécessité d'une désense juste & nécessaire réuniroit tous les Calvinistes; que les Catholiques moderez ne prendroient point de parti s que les Princes Protestans irritez par le violement de tant d'Edies, touchez d'une persecution qu'on ne se seroit point attirée, en seroient plus. disposez à les secourir; qu'enfin si l'on perdoit quelque avantage en ne prevenant pas l'ennemi, ils en trouveroient tant d'autres dans la justice de leurs Armes, qu'on n'auroit pas lieu de le regretter.

Après que le Vicomte de Turenne eut ainsi parlé, l'Assemblée se partagea entre ces deux avis. Les uns crojoient comme le Marêchal de

HISTOIRE DE HENRY Montmorency, qu'il faloit prendre les Armes & prévenir la Ligue. Les autres étoient du sentiment du Vicomte, qu'il faloit attendre qu'on leur déclarat la Guerre. Enfin à la pluralité des voix, l'avis du Vicomte l'emporta. On résolut qu'on ne prendroit point les Armes ouvertement; mais qu'on tiendroit une Assemblée généralle à Montauban, afin d'y prendre les mesures nécessaires pour se défendre des entreprises de la Ligue.

En éxécution de ce résultat de l'As semblée, on demanda au Roy la permission de s'assembler à Montauban. Manus Le Roy le permit, & envoia Bélievre Lomenie pour demander à l'Assemblée la restitution des Places que les Calvinistes retenoient au préjudice de leurs promesses, & de l'Edit qui les leur avoit accordées, Beliévre s'acquitta de sa Commission avec son zele ordinaire pour le bien de l'Etat; & il parla même au Roy de Navarre avec une fermeté à laquelle ce Prince ne s'étoit point attendu; mais il ne put obtenir la restitution des Places. Il n'obtint rien non plus du Roy de Navarre, sur ce qu'il étoit chargé de négocier avec lni.

Due de Bouilton. Liv. 111. 352 Ce refus de rendre les Places que le Roy avoit redemandées, fut une des principales raisons dont on se servit pour recommencer la Guerre. La Ligue qui venoit d'exiger des Places de sureté, ne put souffrir que les Calvinistes gardassent plus longtemps celles qui leur avoient été accordées. Elle blama hautement la facilité du Roy qui les en avoit laissez si long - temps en possession. Elle en prit pretexte de publier qu'il favorisoit les Héretiques, & qu'il s'entendoit avec le Roy de Navarre: au préjudice de la Religion Catho. lique. En un mot les choses furent poussées si loin, que le Roy sut contraint de donner un rigoureux Edit L'an contre les Prétendus Réformez, & L'Edit de de leur déclarer la Guerre.

Cette Déclaration surprit d'autant plus le Roy de Navarre, que le Roy lui avoit promis que s'il étoit contraint de se déclarer pour un des deux partis, il prendroit plûtôt le sien que celui de la Ligue. La grandeur & la multitude des affaires que le Roy de Memos Navarre alloit avoir sur les bras, l'é-res du Duc de tonna; il craignit d'en êvre accablé. Bouillon Il en parla en ce sens au Vicomte de

Histoire de Henry Turenne: Il lui dit qu'il ne pouvoit assez s'étonner de la foiblesse du Roy; que ce Prince sçavoit que la Ligue en vouloit à sa Couronne, & que la conservation de la Religion Catholique n'étoit qu'un prétexte dont elle se servoit pour venir plus aisément à bout de ses desseins : qu'il n'ignoroit pas qu'elle avoit traité avec le Pape, le Roy d'Espagne, & le Duc de Savoye, pour en avoir des Troupes & de l'argent; que cependant il s'attachoit à détruire le seul parti qu'il pouvoit opposer à ses Ennemis, & qu'il se déclaroit contre les Princes de son Sang en faveur des Guises, dont-il avoit tout à craindre, & qui en avoient déja trop fait pour ne pas poulser les choses à l'extrémité. Il ajoûta qu'il voioit se former une tempête qui pourroit bien le faire périr ; qu'il le voioit de tous côtez environné de dangers d'autant plus inévitables, que le parti à la tête duquel il se trouvoit, n'étoit pas bien uni; qu'il ne pouvoit plus conter comme autre-Bid fois sur le Marêchal de Montmorency; que Lesdiguieres qui commandoit dans le Dauphiné, avoit le plus fouvent des yûës particulieres qui ne Due de Bouillon. Liv. III. 353 s'accordoient pas toûjours avec les générales; que les Places étoient mal fortifiées, les garnisons peu nombreuses, & mal entretenues; qu'enfin si l'on avoit eu tant de peine à résister au Roy, lorsqu'il les avoit attaquez avec ses seules forces, il ne vosoit pas comme on pourroit se défendre contre tant d'ennemis réunis pour l'exclure de la succession à la Couronne.

Le Vicomte de Turenne répondit qu'il ne pouvoit pas nier qu'on n'eût beaucoup à craindre des apprêts que le Roy & la Ligue faisoient contreeux; que cependant il n'y avoit point d'autre parti à prendre que celui d'une vigoureuse défense; que la tempête qui se formoit, menaçoit tout le Parti Calviniste, aussi-bien que celui des Catholiques-Mécontens; que le danger qui étoit commun, ne manqueroit pas de les réunir, & qu'on abandonneroit enfin les vûes particulieres pour ne suivre que les générales. Qu'il faloit travailler incessamment à cette réunion, opposer Ligue à Ligue, & engager la Reine d'Angleterre & les Princes Protestans à les secourir : qu'il faloit même négocier avec le Roy, & lui faire comprendre fes

354 Histoire de Henry veritables interêts; que s'il ne pouvoit empêcher la Guerre, il pourroit au moins en retarder les apprêts, laisser ses Troupes manquer de bien des choses, mettre la division entre les Chess des Armées Catholiques; en un mot & ruiner par cette intelligence secretqu'il pourroit les favoriser sous main, » ( ajoûta le Vicomte ) pour venir à » bout de tant de choses, il faut se don-"ner tout entier aux affaires, renoncer » aux plaisirs, & à cette molle oissveté » qui ne sert qu'à corrompre le cœur; " Il faut conter beaucoup sur le secours » de Dieu; la Justice est de vôtre côté. » Il ne vous abandonnera pas pour fa-» voriser les desseins injustes de vos

\*\*Ennemis.

Le Vicomte de Turenne raconte lui-même, qu'il n'eut pas plûtôt prononcé ces dernieres paroles, que le Roy de Navarre lui répondit avec beaucoup de vivacité: c'est de là que j'attends mon secours; je combatrai mes Ennemis sous cette Enseigne.

Mais au moins ne m'abandonnez pas, j'ai besoin de tous mes amis.

Regne En consequence de ce qu'on vient de Henri de raconter, le Roy de Navarre com-

Duc de Bouilton. Liv. III. 555 mença par s'unir d'une maniere tresetroite avec le Prince de Condé. Il ménagea ensuite à Bergerac la réunion de tout le Parti Calviniste. Le Vicomte de Turenne de son côté lui procura une entrevûe avec le Marêchal de Montmorency. Il leur représenta si vivement la nécessité où ils étoient de réunir leurs forces pour se défendre de leurs Ennemis communs. qu'ils se promirent de n'avoir plus que les mêmes interêts, & de n'entendre à aucun accommodement que du consentement de tout le Parti.

Ces mesures étant prises au dedans du Royaume, le Roy de Navarre écrivit à tous les Princes Protestans Manusd'Allemagne pour leur demander du crits de Lomenie fecours. Il envoïa Segur Pardailhan Tom. 4. à la Reine Elisabeth, pour l'informer de l'état des choses, & pour la prier de l'assister d'Hommes & d'argent. Il entretint avec le Roy des correspondances tres - étroites, mais tres-Tecretes; & s'il n'en tira pas tous les avantages que le Vicomte de Turenne lui avoit marquez, il en obtint au moins une partie. Il donna ensuite au Vicomte de Turenne des Commis-Gons pour lever des Troupes; & le

Vicomte fit de si grandes diligences,

Memoi- qu'en fort peu de temps il assembla

res du

Duc de cinq à six mille Hommes de pied &

Boiillon six cens Chevaux. Il offrit de joindre

ces Troupes à celles du Prince de

Condé qui assegeoit Broüage; mais

la jalousie que ce Prince avoit conçue

contre lui, l'empédia d'accepter se

offres. Il eut depuis tout le temps de

s'en repentir; il ne prit pas Broüage,

les Troupes qu'il condussit au secours

du Château d'Angers, furent entiere
ment dissipées, & il su contraint de

se sauver en Angleterre.

Pendant que ces choses se passoient dans les Provinces de delà la Loire; le Vicomte de Turenne apprit par les Amis qu'il avoit à la Cour, que le Roy avoit donné le Commandement de l'Armée de Guyenne au Duc de Mayenne, Frere du Duc de Gusse; que son dessein étoit de prendre des quartiers d'hyver dans ses Terres, & d'y porter le fer & le feu. La Duchesse d'Angoulême, la Guiche, & surtout Chavigny, \* l'assuroient en mê-

<sup>•</sup> Il avoit épousé Antoinette de la Tour, Tante du Vicomte de Turenne, & avoit été son Tmeur. Ce Chavigny fut successivement Capitaine des Gardes du Corps, puis des cens Gentilshommes de la Maion du Roy, Chevalier de ses Ordres, & son Lieuts-sant Général dans les Provinces d'Anjou, de Touraine & du Maine.

Duc de Bouillon. Liv. III. 47 me-temps que s'il vouloit demeurer neutre, & ne se point mêler de cette Guerre, on ne lui feroit aucun tort, & que ses Terres seroient épargnées comme celles des Seigneurs Catholiques. Ces offres firent comprendre au Vicomte de Turenne, qu'on vouloit mettre la division parmi les Seigneurs Calvinistes en leur proposant ainsi des avantages particuliers. étoit l'homme du monde le moins capable d'être tenté par de pareilles propositions. Ce n'est pas qu'il n'entendît ses interêts mieux qu'un autre; mais il les faisoit consister à demeurer étroitement uni au parti qu'il avoit embrassé. Il étoit persuadé qu'il valoit mieux risquer de perdre quelque chose, que de l'abandonner; & qu'en en usant de la sorte, on recouvroit tôt ou tard avec avantage ce qu'on avoit perdu : au lieu qu'en faisant des Traitez particuliers on demeuroit sans garentie, & qu'à la fin on se trouvoit exposé à la discretion du Vainqueur.

Ce fut ce qui l'obligea de répondre aux offres qu'on lui avoit faites, qu'il étoit entré dans le parti qu'il suivoit, dans la vûc de se conserver la liberté de faire prosession de la Religion qu'il

Ibid.

Histoire de Henry avoit embrassée; qu'aujourd'hui il ne s'agissoit pas seulement de s'y maintenir, mais de conserver l'ordre de la succession legitime à la Couronne, d'empêcher le renversement des Loix du Royaume, & de délivrer le Roy de l'oppression de la Ligue : qu'il n'y avoit point de bon François qui ne dût risquer ses biens & sa personne pour une cause si juste; que pour lui on pouvoit bien juger qu'après avoir exposé tant de fois sa vie pour de moindres Sujets, le desir de conserver ses biens ne lui feroit pas trahir sa Religion, son devoir, & ce qu'il devoit au Roy & à sa Patrie. Ou'au reste l'éxécution ne répondoit pas toûjours au projet; que si on l'attaquoit, il se défendroit bien; & qu'il ne seroit peut-être pas au pouvoir de ses Ennemis de lui faire tout le mal qu'ils s'étoient proposé.

Cette réponse du Vicomte que ses Amis ne manquerent pas de rendre publique, su d'autant mieux reçûé des Calvinistes, qu'ils sçavoient qu'il n'avoit pas lieu d'être content du Prince de Condé, ni même du Roy de Navarre, qui étoient les Chess du Parti. Le premier pour avoir resusé

Duc DE Bouillon, Liv. III. 369 le secours qu'il lui offroit, avoit manqué de prendre Brouage, avoit laissé dissiper des Troupes fort lestes qui pouvoient être utilement emploiées. & avoit laissé le Poitou exposé aux invasions de la Ligue, Le Roy de Navarre retenu par les charmes de la Comtesse de Guiche avoit négligé de joindre quatre ou cinq mille hommes qu'il avoit avec lui aux Troupes que le Vicomte avoit levées, Le sentiment du Vicomte avoit été de joindre les Troupes que les deux Princes & lui commandoient séparément, d'en faire un corps d'armée de quatorze ou quinze mille hommes, de s'avancer dans le Poitou, & d'y attendre le Duc de Mayenne qui eût pensé plus d'une fois à les attaquer ; & qu'on eût ainsi empêché de pénétrer plus avant dans le Païs. En faisant cette démarche, les Terres du Vicomte de Turenne n'auroient pas été exposées au pillage, comme elles le furent depuis. Cependant cet avis avoit été négligé, & le Duc de Mayenne né manqua pas d'en profiter.

Le Vicomte de Turenne supportoir Memoid'autant plus impatiemment l'inaction du Roy de Navarre, & sa né-Bouillon

Ibid.

360 HISTOIRE DE HENRY gligence à lui donner ses ordres, que Les Troupes qu'il avoit levées, fante d'être emploiées, étoient à la veille de se dissipper. Ce fut ce qui lui sit prendre la résolution d'attaquer Tulle. quoiqu'il n'eût point de Canon; mais la conduite & la valeur suppléerent à ce défaut. Il s'empara de cette Ville, il y mit une partie des Troupes dont il avoit besoin pour la défense de la Vicomté de Turenne; il en donna le commandement à Lamaurie Mestre de Camp dont il avoit éprouvé la valeur, & reprit avec le reste de ses Troupes le chemin de Bergerac, où le Roy de Navarre se devoit trouver. L'approche du Duc de Mayenne

L'an

L'approche du Duc de Mayenne l'avoit enfin arraché à ses plaisirs. Ce Duc avoit joint son Armée dans la Saintonge, & menaçoit d'attaquer Saint Jean d'Angely. Le Roy de Navarre ne l'eut pas plûtôt appris, qu'il s'approcha de la Dordogne, résolu d'en disputer le passage au Duc de Mayenne, & de couvrir les Villes de Bergerac, Sainte-Foy & Castillon qui sont situées sur cette riviere. Telle étoit la résolution du Roy de Navarre; mais le Vicomte de Turenne s'y opposa. Il lui representa qu'il y auroit

Tbid.

Duc de Bouillon. Liv. III. 361 de la témérité avec des forces aussi inferieures qu'étoient les siennes à celles du Duc de Mayenne, de se commettre avec un aussi grand Capitaine qu'étoit ce Duc; que depuis sa jonction avec Matignon, fon Armie étoitde vingt-cinq à trente mille hommes ; que l'Armée Calviniste en avoit à peine le tiers; qu'il n'étoit point question de donner bataille, mais de prendre des postes avantageux & de s'y retrancher; que cet emploi convenoit mieux à un de ses Lieutenans. qu'à un successeur présomptif de la Couronne, & qu'il devoit se réserver pour une meilleure occasion.

Le Roy de Navarre répondit qu'il iroit de sa réputation de reculer ainsi devant son ennemi; que le conseil qu'il lui donnoit, pouvoit être prudent, mais que son courage ne s'en accommodoit point. Sur ce resus le Vicomte le pria d'assembler le Conseil de Guerre, & de lui promettre d'éxécuter ce qui seroit résolu à la pluralité des voix. Le Roy le lui promit avec beaucoup de peine. Le Conseil sur assemblé, & il y sut arrêté tout d'une voix que le Roy iroit à Montauban pour y assembler se nou-

Tom. I.

velles forces: que sa presence y étoit nécessaire pour y faire prendre les résolutions convenables à l'état present des affaires, & que le Vicomte de Turenne commanderoit sur la Dordogne. En Roy de Navarre éxécuta avec peine de que le Conseil de Guerre avoit résolut, il partit pour Montauban, & ne donna point d'autres ordres au Vicomte de Turenne, que de faire tout ce qu'il jugeroit à propos.

Ibid.

Dès que le Vicomte se vit en état d'agir de son chef, il envoia ordre aux Gouverneurs des Places voifines de se rendre auprès de lui ; il leur demanda un état exact de leurs Places; des fortifications, des munitions, de ceux qui pouvoient porter les Armes. & de la disposition des Peuples à l'égard de la Guerre presente. Il étoit résolu de s'en tenir à cette information; mais la lenteur du Duc de Mavenne lui aïant donné plus de temps qu'il n'en croïoit avoir, il l'emploia à faire la visite des Places. & à s'informer sur les lieux de tout ce qu'il lui importoit de sçavoir. Il en usoit toûjours ainsi quand il le pouvoit. C'étoit une de ses maximes, qu'un Commandant doit tout voir par

Duc de Bouillon. Liv. III. 163 ses yeux, & ne se rapporter à autrui que de ce qu'il ne peut sçavoir par lui même. Le Vicomte trouva toutes les Places mal fournies de munitions, & dans l'impossibilité d'en être mieux pourvûës. Cependant la bonne dispolition des Peuples lui fit prendre la résolution de les désendre toutes, à la réserve de Sainte Baseille. Il rendit compte au Roy de Navarre de ce qu'il avoit fait. Ce Prince approuva tout, excepté qu'il voulut absolument qu'on défendît Sainte Baseille, comme les autres Places. Il s'en repentit depuis, mais inutilement; la Ville fut prise par le Duc de Mayenne, & l'on y perdit de braves gens qui pouvoient être mieux emploiez, qu'à la défense d'une si mauvaise Place.

Après que le Vicomte de Turenne eut donné ses ordres pour la désense des Places qui paroissoient les plus exposées, il se réserva un petit corps d'armée de deux mille cinq cens hommes de pied & de deux cens Gentilshommes, avec lequel il tint la Campagne. Il se couvrit de la Dordogne, & se posta si avantageusement, qu'il pouvoit jetter du secours dans toutes les Places qui seroient assiegées.

Ibid.

164 HISTOIRE DE HENRY

Ibid.

Pendant que le Vicomte de Turenne agissoit ainsi pour la défense de la Guyenne, l'Armée du Duc de Mayenne se mit en marche pour entrer dans sa Vicomté. Montignac le Comte situé sur la riviere de Vézere qui appartenoit au Roy de Navarre, se trouvoit sur son chemin. C'étoit une fort mauvaise Place, mais le Vicomte n'avoit pas laisse d'y jetter quelques Troupes, parce qu'elle favorisoit les courses que la Garnison de Tulle faisoit jusques dans les Faubourgs de Périgueux. Le Vicomte mit en déliberation si on défendroit cette Place, ou si on l'abandonneroit. Le sentiment du Conseil de Guerre fut qu'il faloit l'abandonner; qu'en s'obstinant à la défendre, on n'y pourroit perdre que du monde, & la réputation qu'il étoit si important de conserver. Le Vicomte soutint au contraire qu'on n'y pouvoit pas perdre beaucoup de monde, & qu'on y pouvoit acquerir d'autant plus de réputation, qu'on ne s'attendoit pas qu'une si mauvaise Place fût en état d'arrêter une Armée Roïale; qu'on gagneroit du temps en arrêtant ainsi le Duc de Mayenne à chaque pas;

Duc de Bouillon. Liv. III. 366 que la résistance de cette petite Ville encourageroit celles qui étoient plus Memoigrandes & plus fortes à se bien dé-res du Duc de fendre : & qu'on en tireroit cette Bouillon consequence, que si une Bicoque avoit bien pu arrêter le Duc de Mayenne, & l'obliger à faire un Siege dans les formes, quelle résistance ne devoitil pas attendre des Places plus fortes & mieux munies? Sur ce préjugé, le Vicomte envoia à Montignac seulement soixante Hommes d'élite sous le commandement de la Porte de Lissac. Il leur donna ordre de ne se point attacher à la défense de la Ville. mais seulement à celle du Château.

D'un autre côté le Duc de Mayenne qui vouloit passer outre sans s'arrêter, fut si vivement sollicité par l'Evêque & par les habitans de Périgueux, d'attaquer Montignac, qu'il ne put le leur refuser. La Ville fut emportée à la premiere attaque; mais la garnison s'étant retirée dans le Château, elle fit sçavoir au Duc de Mayenne qu'elle étoit résoluë de se défendre jusques à la derniere extrêmité. Ainsi le Duc de Mayenne sut obligé de faire approcher son Canon, & de faire un Siege régulier. La bre-

166 HISTOIRE DE HENRY che étant faite, le Duc fit donner l'assaut qui fut repoussé. Alors la garnison qui n'avoit perdu que six ou sept Hommes, entendit à une capitulation honnorable qui lui fut accordée, après avoir arrêté toute l'Armée du Duc de Mayenne pendant neuf jours.

Ce succès fut suivi d'un autre. Le Château de Montfort près de Sarlat Boiillon appartenoit au Vicomte de Turenne. Il jugea que le Duc de Mayenne pourroit bien le faire attaquer; ce fut ce qui l'obligea d'y jetter vingt-cinq à trente Gentilshommes, & seulement trente de ses Gardes. Les Habitans de Sarlat informez de la foiblesse de la garnison prierent le Duc de Mayenne de les en délivrer. Il l'envoïa reconnoître; mais ceux qui en eurent la commission furent si vivement repoussez, que le Duc ne jugea pas à propos de s'y arrêter. Le Marêchal de Matignon qui avoit quitté l'Armée du Duc de Mayenne pour agir séparément, ne réussit gueres mieux. Il est vrai qu'il prit Castels qui n'étoit qu'une Maison qui appartenoit à Favas; mais elle fut si bien défendue, qu'il lui en coûta plus d'un mois de

Duc DE Bouillon. Liv. III. 367 siege. Une résistance si vigoureuse & si peu attendue, que le Duc de Mayenne attribuoit aux ordres donnez parle Vicomte de Tureme, porta le Duc à entrer avec toute son Armée dans sa Vicomté de Turenne. D'abord il prit Montvalant, Gaignac, Beaulieu, Roseme, & Meissac. En revanche le Vicomte se rendit Maître de Lusets près de Cahors, de Saint Ferme & de Roquebrune près de Montsegur.

Pendant que le Vicomte de Turen- Mémoine toujours attentif à observer les puc de démarches des deux Armées enne-Bouillon mies, étoit sur l'attaque ou sur la défensive selon que l'occasion s'en presentoit; le Roy de Navarre avec un petit corps d'Armée prenoit toutes les petites Places qui incommodoient Montauban, & qui pouvoient en faciliter le Siege. Mais enfin lorsqu'il eut appris que le Duc de Mayenne au lieu d'entrer dans la Guyenne; avoit dessein de se jetter dans le Quercy; pressé par sa passion pour la Comtesse de Guiche, il quitta Montauban pour aller faire un tour dans le Béarn. Tel étoit le caractere de ce Prince : lorsque le péril le pressoit, personne n'étoit plus actif ni plus vigilant que Q iiij

lui; dès que le danger étoit passé, il retournoit à ses plaisirs. Toûjours prêt à reprendre les Armes, mais toûjours prêt aussi à les quitter pour peu que les Ennemis se relâchassent. Le Vicomte de Turenne l'avoit averti que cette conduite pouvoit donner lieu à bien des surprises, & qu'il n'y avoit qu'une vigilance sans relâche qui pût déconcerter un ennemi tel que le Duc de Mayenne. Le penchant plus fort que la réslexion entraînoit toûjours le Roy de Navarre, & ses Ennemis en prenoient souvent avantage.

ibid,

C'est ce qui pensa arriver après que ce Prince fut parti pour le Bearn. Il étoit tres-vraisemblable que le Duc. de Mayenne profiteroit de cette fausse démarche, & qu'il tourneroit brusquement du côté de Montauban. Le Vicomte de Turenne le prévit, & le prévint. Il prit trois mille Hommes de pied & quatre cens Chevaux, & fut se poster sous Montauban. trait de prévoïance obligea le Duc de Mayenne de changer de marche. Il entra dans la Guyenne, & se campa de sorte qu'il pouvoit assieger à Ion choix Nérac, Castel-jaloux, Clérac, Montsegur ou Sainte Baseille.

Ibid.

Duc de Bouillon. Liv. III. 369 Nérac étoit la plus importante de toutes ces Places. Ce fut ce qui obligea le Vicomte de Turenne de quitter Montauban pour s'en approcher, & être en état de jetter du secours dans la premiere des Villes qui seroit assiegée. Ce mouvement réduisit le Duc de Mayenne à affieger Sainte Baseille. Le Roy de Navarre y avoit jetté huit à neuf cens Hommes. Mais la Place étoit si mauvaise qu'elle fut obligée de se rendre après onze ou douze jours de Siege.

La prise de cette Ville facilità la 1814. jonction des deux Armées. Celle du Duc de Mayenne & celle du Marêchal de Matignon n'en firent plus qu'une. Le Vicomte de Turenne s'attendoit qu'ils marcheroient à lui. La superiorité de leurs forces l'obligea à quitter la Campagne; il jetta ses Troupes dans les Villes qui étoient menacées, résolu de les rassembles quand il les verroit attachez à un Siege. Mais les deux Généraux au lieu de marcher de son côté, se contenterent d'assieger Montsegur. Cette Place incommodoit Bourdeaux dont le Duc de Mayenne avoit dessein de s'emparer au nom de la Ligue qui y

HISTOIRE DE HENRY 170 avoit un grand parti. Dès que le Vicomte de Turenne les vit engagez à ce Siege, il rassembla deux mille Hommes de pied & cinq cens Chevaux, & se posta de sorte qu'au cas qu'il fût presse, il pouvoit se mettre à couvert sous les Villes de Sainte Foy, Bergerac, Gensac, & Castillon. Avec ce petit corps il battoit la Campagne, rendoit les Convois difficiles, attaquoit tantôt un quartier, tantôt un autre, & n'oublioit rien pour retarder la prise de Montsegur. Tous ces mouvemens encourageoient la garnison à se bien défendre; elle n'étoit composée que de cinquante Gentilshommes qui s'y étoient jettez, de deux Compagnies de Troupes reglées, & des Habitans; tous ensemble ne faisoient que huit-cens Hommes. Il n'y avoit pas d'apparence qu'une garnison si peu nombreuse pût se défendre contre une Armée aussi forte que celle du Duc de Mayenne, jointe à celle du Marêchal de Matignon: mais elle se trouva si encouragée par la proximité des Troupes du Vicom-

te de Turenne, & par tout ce qu'il entreprenoit pour la secourir, qu'elle désendit Montsegur jusques à la der-

1586.

Duc de Bouillon, Liv. III. 371 niere extrêmité: elle foutint l'assaut & le repoussa, & ne se rendit ensin par capitulation que faute de munitions.

La prise de cette Place sur suivie du Siege de Castillon, petite Ville fituée sur la Dordogne. Sa garnison n'étoit que de neuf-cens Hommes; mais comme elle étoit bien fortifiée, & que le Vicomte de Turenne avoit promis de la secourir, Alins Gentilhomme Provençal & Savignac entreprirent de la défendre. Aussi-tôt que le Siege en eut été formé, le Vicomte de Turenne parut à la tête d'un' Camp-volant. Il batit plusieurs partis des Assiegeans, leur enleva des quartiers, jetta plusieurs fois du secours dans la Place malgré toute la vigilance du Duc de Mayenne, & l'eût enfin contraint de lever le Siege, fi la Peste qui se mit dans Castil-Ion, ne l'eût contraint de capituler après deux mois de la plus vigoureuse défense. Le Duc de Mayenne s'étant rendu Maître de Castillon, il prit encore les Châteaux de Mensac & de Puynormand. C'est tout ce qu'il sit dans la Guyenne dont il s'étoit promis la conquête, pendant que le

Ibid.

Thid

HISTOIRE DE HENRY Roy de Navarre qui s'étoit jetté dans la Rochelle, & se Prince de Condé de retour d'Angleterre faisoient de si grandes diversions dans le Poitou, qu'on fut obligé d'y envoïer un détachement des Troupes du Duc de Mayenne, joint à celles que commandoit Matignon qui s'étoit brouillé avec le Duc de Mayenne, & qui le traversoit secrettement.

Ces détachemens affoiblirent tellement l'Armée du Duc, que n'étant plus en état de rien entreprendre, il demanda son congé à la Cour; il l'obtint, & quitta la Guyenne aussi mécontent des traverses secrettes qu'il y avoit essurées de la part du Roy, que la Ligue étoit peu satisfaite de le voir revenir sans avoir ruiné le Roy de Navarre, comme elle se l'étoit promis. La Guerre se sit à peu près de la même maniere dans les autres Provinces, c'est-à-dire qu'elle ne servit qu'à réunir les Calvinistes, & à les aguerrir; & que bien loin de les détruire, ils devinrent plus puissans silloire qu'ils n'étoient lorsqu'else avoit com-

> Il est vrai que la Ligue ne vouloit pas la ruine des Calvinistes aussi since-

3586.

es trou-mencé.

Duc de Bouillon. Liv. III. 474 rement qu'elle affectoit de le faire paroître. Elle vouloit un prétexte plaufible de demeurer armée : la destruction entiere des Calvinistes ne convenoit point à ce dessein. En effet au lieu d'attaquer les Villes où ils s'étoient retranchez, elle s'attacha à s'emparer des Villes Catholiques. Les Calvinistes sont les plus forts en Guyenne & en Poitou; & les Liguez les vont chercher en Picardie, en Champagne, & dans la Bourgogne, où ils étoient les plus foibles. Chefs des Calvinistes sont renfermez dans la Rochelle & dans Saint Jean d'Angely; au lieu de les y aller forcer, les meilleures Troupes des Liguez marchent vers Paris. Il est question de reprendre Montauban & Montpelier. & la Ligue ne pense qu'à surprendre Bourdeaux & Marscille, Des démarches si à contre-temps & qui marquoient fi-bien les veritables desseins de la Ligue, ne permirent pas au Roy de la seconder. Il empêcha sous main la ruine du Roy de Navarre, comme le Vicomte de Turenne l'avoit prévû: & le Marêchal de Matignon par son ordre, s'entendit si mal avec le Duc de Mayenne, & lui donna tant de tra-

HISTOIRE DE HENRY verses, qu'il lui fut impossible d'éxécuter contre le Roy de Navarre tous ces grands projets qu'il avoit formé de concert avec le Duc de Guise.

Cependant le bruit s'étant répandu des mouvemens qui se faisoient en Allemagne, pour envoier une puissante Armée au secours des Calvinistes de France; le Roy pour conjurer cette tempête, & empêcher la désolation du Royaume, crut qu'il devoit reprendre la voie de la négociation avec le Roy de Navarre, & tâcher de le ramener par la douceur à la Religion Catholique. Il jetta pour cela les yeux sur la Reine Mere; il la pria d'aller trouver ce Prince, & de ne rien épar-Mélan-gner pour le gagner. Le Roy ne poucom.10. voit pas mieux choisir par rapport à l'habilleté de cette Princesse; maiselle étoit si odieuse aux Calvinistes, qu'ils refuserent long-temps de conferer avec elle. Le Prince de Condé & le Vicomte de Turenne s'y opposoient formellement; mais enfin le crédit du Roy de Navarre l'emporta. Il fut résolu que la conference se tiendroit au Château de Saint Brix prèsde Coignae, & qu'on prendroit de si grandes précautions qu'on n'auroit

Duc de Bouillon. Liv. III. 376 rien à craindre des artifices de la Reine Merc. Cette Princesse avertie du choix qu'on avoit fait de Saint Brix pour la Conference, s'y rendit la premiere quelque temps après malgré la rigueur de l'hiver. Elle étoit accompagnée du Duc de Nevers, du Marêchal de Biron, des sieurs Brulart & Pontcarré, & de plusieurs autres Seigneurs qui n'étoient pas favorables à la Ligue. Le Roy les avoit choisis exprès dans la vue d'éclairer la conduite de la Reine Mere dont il commençoit à se défier par rapport à la succession du Roy de Navarre à la Couronne. Le Roy la souhaitoit, & la Reine la traversoit de tout son pouvoir.

Dès que le Roy de Navarre eut ap- Memolipris que la Reine Mere étoit arrivée ligue à Saint Brix, il y vint accompagné Tom. 24 du Prince de Condé, du Vicomte de Turenne & des Principaux Chefs du parti. On convint d'abord d'une Tré-ve; mais quand il fut question de traiter de la Paix, le Roy de Navarre; le Prince de Condé & le Vicomte de Turenne qui étoient les seuls du côté des Calvinistes, qui devoient ségocier avec la Reine, sirent paroî-

376 Histoire de Henry tre de si grandes défiances, qu'on jugea dès-lors que cette Assemblée ne produiroit aucun fruit. Ces Princes n'avoient plus pour la Reine cette grande déference qu'elle y avoit vûë autrefois; de sorte que lorsqu'elle en entretenoit un , les deux autres faisoient la garde à la Porte. J'ajoûterai qu'ils étoient même toûjours armez de Cuirasses sous leurs Manteaux. La Reine s'en plaignit, & prétendit que c'étoit lui faire un outrage qui ne se pouvoit dissimuler. Mais le Prince de Condé lui répondit qu'elle devoit se prendre à elle-même de la défiance qu'ils faisoient paroître, qu'on les avoit trompez tant de fois, qu'il seroit de la derniere imprudence de ne pas prendre toutes les précautions dont elle se plaignoit. Une réponse si peu satisfaisante n'empêcha pas la Reine de continuer ce qu'elle avoit commencé. Elle jugea à propos de dissimuler. On s'assembla trois fois; mais les esprits étoient si aigris, que tout le temps de la Conference se passoit à se dire des paroles fâcheuses, & à se faire des reproches récipro-

L'an 1586.

ques.

L'an
Des dispositions si peu convenables

Due de Bouillon. Liv. III. 47# à la Paix qu'on s'étoit proposée, furent-cause que la Reine rompit les Conferences. Elle se retira à Niort, & ensuite à Fontenay. Les proposetions de Paix ne laisserent pas de continuer par des Entremetteurs qui ne faisoient qu'aller & venir des deux côtez; mais ce fut avec aussi peu de succès qu'à Saint Brix. Enfin comme le Roy de Navarre vouloit mettre au moins les apparences de son côté, & qu'il lui étoit de la derniere importance de ne pas rompre avec le Roy, & de lui faire connoître qu'il n'avoit refusé la Paix, que parce qu'on ne la lui avoit offerte qu'à des conditions que son honneur & sa conscience ne lui permettoient pas d'accepter, il fit en sorte que le Vicomte de Turenne fut trouver la Reine Mere à Fontenay, pour y reprendre la négociation de la Paix.

Le Vicomte ne la souhaitoit pas, soit qu'il crût acquerir plus de gloire pendant la guerre, soit qu'il sût persuadé que la Reine Mere ne la proposoit que pour empêcher les Princes Protestans d'Allemagne, de continuer les levées qu'ils faisoient pour genir au secours des Calvinistes de

eko Histoire de Henry Elle releva extrémement le pouvoit du Roy, la valeur des Guises, la force des Armées de Terre & de Mer. prêtes à accabler ceux qui refuse. roient d'obéir à leur Prince legitime. En un mot elle conclut qu'il n'y avoit qu'un moien de conjurer cette furier se tempête; qu'il consistoit à recevoir la Paix aux conditions qu'il plairoit au Roy de la donner.

Mid.

Ces menaces qui devoient intimider le Vicomte de Turenne qui se trouvoit presque seul au pouvoir de la Reine, ne servirent qu'à le rendre plus hardi. Il parla du Roy avec beaucoup de respect. Mais il n'en usa pas de même à l'égard des Guises. Il dit qu'ils étoient des Etrangers qui après s'être enrichis en France, & s'y être élevez par la faveur de nos Rois, s'avisoient de le disputer aux Princes de leur Sang; que pour leur ravir la Couronne qui leur appartenoit par le droit de leur naissance, ils brirom, 4 guoient avec la derniere bassesse la

586.

iv. 86. faveur d'une vile Populace soulevée par leurs artifices contre son Prince legitime: que c'étoit contre-eux que tous les bons François devoient s'armer, & qu'il faloit emploier l'auto-

Duc DI Bouillon. Liv. III. 181 rité Royale; que dans la derniere Guerre ils avoient achevé de découvrir leurs pernicieux desseins, & de perdre leur crédit; qu'avec de puissantes Armées, à peine avoient-ils pû prendre quatre méchantes Places, pendant que le Roy de Navarre en avoit pris six plus considerables, & en avoit fortissé cinquante, comte ajoûta qu'il ne faloit point infulter à la prétendue foiblesse des Calvinistes; qu'une Armée considerable : des Princes Protestans étoit prête à marcher à leur secours ; & que quand ils l'auroient jointe, la valeur si vantée des Princes Lorrains n'empêcheroit pas ces mêmes Calvinistes que l'on méprisoit tant, d'aller jusques aux Portes de Paris : qu'ils verroient à regret la France en proie aux Etrangers; mais qu'on les avoit com traints de les y appeller; qu'ils n'avoient point trouvé d'autre moïen pour conjurer les furieuses tempêtes dont on les menaçoit; & que leurs Ennemis pourroient bien eux-mêmes se voir réduits à recevoir la Paix aux conditions qu'on voudroit leur accorder.

Après que le Vicomte de Turenne

182 HISTOIRE DE HENRY eut parlé de la sorte, il le prit d'un ton plus doux, & demanda à la Reine, si elle n'avoit rien de plus favorable à leur proposer. La Reine qui étoit fiere, & à qui on n'avoit jamais parlé avec autant de hardiesse que le Vicomte venoit de faire, répondit avec hauteur, que le Roy youloit être obéi; qu'il ne recevroit pas la Loy de ses Sujets, & qu'il étoit résolu de ne plus souffrir qu'une Religion dans n son Royaume. Nous le voulons bien Madame, répondit le Vicomte, pour-» vû que ce soit la nôtre. Autrement "l'on peut s'attendre que nous nous 🛥 batterons bien, & qu'il en coûtera » bien du sang. Cela dit, il fit la révérence à la Reine & se retira. Ainsi finit la Conference de Fontenay, au grand regret du Roy. Il souhaitoit passionément la Paix pour empêcher les Allemans de venir ravager la France; mais il ne put l'obtenir ni du Roy de Navarre qui n'y trouvoit pas la sureté, ni même de la Ligue dont sa foiblesse avoit nourri l'insolence. & qui ne mettoit plus de bornes à ses pernicieux projets.

Le mauvais succès des Conferenzes de Saint Brix & de Fontenay ral-

Duc de Bouillon. Liv. III. 48; Juma la Guerre dans toutes les Provinces du Royaume. Le Vicomte de Turenne la continua dans la Guyenne. La premiere Place qu'il attaqua, fut Castillon qui s'étoit li-bien défenduc contre le Duc de Mayenne. Il entreprit d'emporter cette Place par escalade. Ce projet réussit, & le Vicomte entra des premiers dans Castillon, sourenu d'Alins, de Choupes & des Troupes qu'il avoit assemblées pour cotte expedition. La Garnison durprise tâcha de se rallier sur une éminence; mais le Vicomre qui avoit rangé ses Troupes en bataille à mefure qu'elles montoient, marcha à elle avec tant de résolution, qu'apprehendant de ne pouvoir loutenir son offort, elle se sauva par une brêche qui n'avoit point encore été répatéel C'est ainsi que le Vicome se rendie Maître de Castillon, & qu'il regagna en une nuit une Place qui avoit coûté au Duc de Mayenne deux mois de siege. Comme les échelles dont le Vicomte s'étoit servi pour surprendre Castillon, ur'avoient coûté que cent fols, au-lieu qu'on avoit dépensé près d'un million pour la prendre; l'on disoit à cerre occasson que le Vicomes

L'am

faisoit plus avec un denier, que la

Ligue avec un écu.

. Après la prise de Castillon . le Vi. comte de Turenne repassa la Garonne pour faire démanteler quelques petites Places qui incommodoient celles des Calvinistes, Aussi-tôt qu'il eut éxécuté ce dessein, il se rendit Maître de Meillan, dont le Marêchal de Matignon venoit de s'emparer. Mais comme il attaquoit le Fort-Nicole près d'Aiguillon, & qu'il visitoit les Gardes avancées, il reçuz un coup d'Arquebuze à la cuisse, dont il sur long-temps à guerir, & dont il fut incommodé pendant plusieurs années. Dès que ses Troupes ne le virent plus à leur tête, elles se dissiperent, & il ne se trouva personne qui cût assez d'autorité pour les rallier. C'est ce qui fait voir que la réputation d'un Chef contribue plus que toute autre chose à assembler des Troupes, & à les retenir sous leurs Enseignes.

Pendant que la blessure du Vicomte de Turenne le mettoit hors d'état d'agir; le Roy de Navarre qui vosoit depuis long-temps avec beaucoup de chagrin les Princes du Sang (à la réserve du Prince de Condé) au pou-

voir

Duc de Bouillon. Liv. III. 386 voir de ses Ennemis, & qui en prévoïoit les consequences, crut qu'il devoit travailler à les gagner, & à les attirer auprès de lui pour défendre tous ensemble le droit qu'ils avoient à la Couronne. Ils étoient cinq, le Cardinal de Bourbon, le Cardinal de Vendôme, le Prince de Conti, le Comte de Soissons (, ces trois derniers étoient Freres du Prince de Condé) & le Duc de Montpensier. Il négocia inutilement avec les Cardinaux de Bourbon, & de Vendôme & avec le Duc de Montpensier; mais il fut plus heureux à l'égard du Prince de Conti & du Comte de Soissons. Il les gagna si absolument, qu'ils lui promirent de n'avoir plus d'autres interêts que les siens, & de l'aller joindre quand il le trouveroit à propos. Sur cette assurance, le Roy de Navarre manda au Prince de Conti de rester au-delà de la Loire pour aller au - devant de l'Armée d'Allemagne qui étoit prête d'entrer en France; & il écrivit au Comte de Soissons d'assembler le plus qu'il pourroit de Troupes, de passer la Loire, & de se rendre auprès de lui. Il lui promit en: même-temps de s'avancer jusques à Tom. 1.

286 HISTOIRE DE HENRY cette riviere pour le receuoir, & même d'envoier au-devant de lui un corps de croupes assez fort pour l'amener sans danger jusques dans son

Camp.

En éxécution de ce projet, le Roy de Navarre écrivit au Vicomre de Turenne qui commençoit à se mieux porper, de tirer de la Guyenne & des Provinces voilines, toutes les Troupes dont elles se pourroient passer, & do les lui amener lui-même, si sa fanté le lui permettoit. Tout autro que le Vicomte se sût cru hors d'état de se charger d'une commission qui demandoit beaucoup d'action, & qui ne pouvoit être éxécutée sans se donner des mouvemens qui ne convenoient gueres à un Homme qui n'étoit pas encore bien gueri. Mais la passion qu'il avoit pour la Guerre. foutenue de la bonté de son temperament, fit qu'il se trouva plus de res de du forces qu'il n'en croïoit avoir. En

res de du forces qu'il n'en croioit avoir. En Plessis.
peu de temps il assembla six cens Fantassins & deux mille Arquebuziers à cheval, tous gens délite. Il se mit à leur tête, & les condustit lui-même au Roy de Navarre qui étoit alors devant la Haye sur la Creuse, d'où

Duc de Bouleton, Liv. III. 187. il s'avança jusques à Montsoreau sur la riviere de Loire.

Le Vicomte fit encore quelque chose de plus. Comme on avoit besoin d'un Commandant expérimenté pour passer la Loire, & aller jusques. au Lude au-devant du Comte de Soissons, le Vicomte se chargea de cette entreprise; & pour l'executer, il ne prit que sept cens Chevaux. Dès qu'il eut passé la Loire, il rencontra les Troupes du Duc de Mercœur qui étoient campées le long de la levée. Il les poussa avec tant de vigueur. que Mercœur qui crut avoir sur les. bras toute l'Armée du Roy de Navarre, se retira en diligence à Saumur. Mais comme il ne put emmener fon: bagage qui se trouvoit engagé dans le Bourg de Rosiers, il laissa cinquante Lances & cent Arquebuziers pour le lui amener, quand le Vicomte seroit éloigné. Le Vicomte qui n'avoit pas craint de pousser le Duc de Mercœur lui-même avec toutes ses Troupes, attaqua les Lances & les Arquebuziers avec tant de vigueur, qu'après les avoir culbutez du haut de la levée dans la Riviere, il se rendit Maître du bagage, & l'enleva au Ibid.

488 HISTOIRE DE HENRY Duc de Mercœur. Rosni depuis Duc de Sully qui se trouva à cette attaque, avoue dans ses Memoires que l'on y fit un grand butin, & qu'il en eut pour sa part deux mille écus. Duchesne dans la Généalogie de la Maison de Béthune, page 442. dit la même chose. Tous deux ont supprimé que le Vicomte de Turenne commandoit dans cette occasion. Mercœur au desespoir de cette perte se joignit au Duc de Joyeuse, pour attendre le Vicomte au retour. Il croïoit sa défaite d'autant plus affurée, qu'il s'étoit campé sur le bord de Lotion, riviere mal gayable que le Vicomte étoit obligé de passer. Mais le Vicomte prit si bien ses mesures, qu'il ne fut pas au pouvoir des deux Ducs de lui faire perdre un seul Homme. Ainsi il amena heureusement le Comte de Soissons qui joignit le Roy de Navarre à Montsoreau avec trois cens Gentilshommes, & mille Arquebuziers dont il renforça son Armée. Cette action du Vicomte de Turenne fut d'autant plus estimée, que la Valeut & la conduite y éclatoient également. Le Roy de Navarre lui donna de grandes louanges; & les Ennemis

Duc de Bouillon. Liv. III. 489 mêmes ne purent s'empêcher d'avouer que le Vicomte dans l'occasion dont il s'agit, avoit rempli tous les devoirs des plus grands Capitaines.

Le Comte de Soissons n'eut pas plûtôt joint le Roy de Navarre, qu'on apprit que l'Armée Allemande qui venoit au secours des Huguenots. étoit arrivée sur la frontiere de France. On ne leur avoit point encore envoié de si puissans secours. Cette Armée étoit composée de huit mille cinq cens Reitres, de cinq à six mille Lansquenets, & de seize mille Suisses, outre quatre mille autres qui devoient joindreLesdiguieres dans le Dauphiné.

Sur cette nouvelle le Roy de Navarre assembla son Conseil. 'Il étoit question d'y résoudre si l'on iroit joindre l'Armée Allemande par le plus court chemin, en passant la riviere de Loire sur les bords de laquelle on se trouvoit; ou si l'on rentreroit dans le Poitou, pour prendre un chemin Memojplus long & plus difficile, mais beau- res de du coup plus sûr. Les sentimens furent Tom, 1. partagez. Plusieurs furent d'avis de prendre le chemin le plus court & le plus aisé. Ils disoient pour appuïer ce sentiment, que rien ne ruinoit tain

les Armées, que les marches longue & difficiles; qu'on ne pouvoit joindre trop-tôt l'Armée Allemande; que c'étoit gagner beaucoup que de gagner du temps, & que les grands succès dépendoient le plus souvent de la diligence que l'on faisoit pour se

Le Vicomte de Turenne ne fut pas de

les procurer.

ŀ

cet avis. Il dit que dans la conjoncture dont il s'agissoit, le plus sûr quoique plus long & plus difficile, étoit infiniment préferable au plus court & au plus aisé; qu'il comptoit pour beatcoup de gagner du temps, quand on k pouvoit faire sans risquer & sans s'exposer à une défaite presque inévita-Memoi-ble: qu'en passant la Loire ils auroient res de du infailliblement sur les bras l'Armée Mornai, du Roy & celle du Duc de Joyeuse; P. 832 qu'ils n'avoient pas assez de forces pour rélister à ces deux Armées; qu'ils seroient assurément battus, & que leur défaite entraîneroit celle de l'Armée Etrangere. Qu'après la perte d'une aussi puissante Armée, il ne faloit plus esperer de secours des Protestans d'Allemagne; qu'ils s'étoient épuilez pour la mettre sur pied; qu'ainsi le Roy de Navarre & les Protestans de Duc de Bouillon. Liv. III. 391
France seroient à la fin indubitablement accablez par les forces de la
Ligue. Qu'en un mot en prenant le
plus long par les Provinces les plus
affectionnées aux Calvinistes, l'Armée du Roy de Navarre bien loin de
se ruiner, ne pouvoit qu'augmenter
par la jonction des Troupes qu'elle
ne manqueroit pas de ramasser en
faisant son chemin, & sur-tout par
les secours qu'on recevroit du Marêchal de Montmorency qu'on avertiroit de leur marche.

Ce sentiment du Vicomte de Turenne qu'oi qu'appuié sur des raisons fi solides, ne laissa pas d'être contredit; à la fin on se résolut de le suivre. Mais on rejetta absolument un autre avis qu'il donna & qui fut appuié vivement par du Plessis-Mornai. C'étoit d'envoier un Prince du Sang à la tête seulement de cinquante Chevaux joindre l'Armée Allemande; ce qui apparemment en eût empêché la défaite qui arriva depuis. Quoiqu'il en son, l'Armée du Roy de Navarre conduite par le Vicomte de Turenne rentra dans le Poitou dans le dessein d'aller prendre par un long circuit le dessus de la Rivière de Loire, ven

HISTOIRE DE HENRY 392 Roane, d'entrer de-là en Bourgogne, & de joindre l'Armée Allemande. En même-temps le Roy de Navarre depêcha Monglas aux Chefs de cent Armée, pour les prier de prendre la route de la Bourgogne, & les assurer qu'il marcheroit à grandes journes pour les y joindre. Quelques jours après le Vicomte de Turenne pattit pour la Rochelle pour y aller prendre du Canon, dont l'Armée ne se pouvoit plus passer. Cependant le Roy de Navarre prenoit toutes les melures nécessaires pour éxécuter son dessein; mais le Roy qui en fut averti, & qui ne redoutoit rien tant que la jonction du Roy de Navarreaver donna des ordres fi Joyeuse de le si qu'à la fu olique l

Duc de Bouillon, Liv. III. 393 Ecossois presque tous blessez qui resterent sur le Champ de bataille.

En même temps Montigny qui D'Aubicommandoit cinq cens Lances, & cir. qui étoit opposé au corps que le Vicomte de Turenne commandoit, s'étant apperçu que son flanc étoit dégarni par la fuite des deux Escadrons de la Trimoüille & d'Arambures, il l'attaqua si vivement par cet endroit, qu'il perça, ouvrit d'un bout à l'autre cet Escadron, & le mit en fuite. Ce choc fut si furieux, qu'il n'y eut d'abord que Turenne, Choupes, un Gentilhomme, la Trimouille & Arambures qui demeurasfent fermes. Mais leurs Chevaux aïant été tuez, tout ce que le Vicomte put faire, fut de gagnet lui troisiéme l'Escadron du Prince de Condé, re de rhou, Il y combatit avec une valeur qui fut r. 4. également admirée des siens & des liv. 87. Ennemis. 1587.

Ce premier desordre qui sembloit en devoir attirer un plus grand, ne servit qu'à augmenter la valeur des Troupes qui n'avoient pas encore combatu. La Cavalerie du Roy de Navarre, soûtenue de plusieurs files d'Infanterie que le Vicomte de Tu-

396 HISTOIRE DE HENRY renne avec sa prévoïance ordinaire avoit mêlées parmi les Escadrons (ce qui ne contribua pas peu au gain de la bataille) marcha fierement à l'Ennemi. Tout le reste de l'Armée s'ébranla en même-temps, & après une furieule décharge de l'Infanterie qui lui fit jour dans les Escadrons & dans les Bataillons Ennemis, tout mit l'E-Memoi-pée à la main, tout se mêla. On vit ris de du alors de combien les Troupes reglées & aguerries sont superieures à de nou-P.cffis. D'Aubi- velles levées. En moins d'un quart 8 6, loco d'heure la Cavalerie du Duc de Joyeuse fut enfoncée & taillée en pieces. Alors la Cavalerie & l'Infanterie du Roy de Navarre s'étant réunies . & attaquant tout à la fois, ce ne fut plus un combat, mais un carnage. Le 20. L'action commença à neuf heures du matin; à dix il ne parut aucun Enne-1587. mi sur le Champ de bataille, qui ne fût tué ou prisonnier. Le Duc luimême au desespoir de sa défaite fut tué de sang froid par la Mothe Saint-Herai, comme il tâchoit à gagner son Canon pour y rendre un dernier

DeThou Jamais Victoire ne fut plus comlbid. plette. Les Drapeaux, le Canon, le

Combat.

Duc de Bouillon. Liv. III. 397 Bagage, le Champ de bataille couvert d'environ cinq mille morts & Du Ples cinq cens Prisonniers demeurerent au sis. Ibid. victorieux. Il eut même le bonheur qu'elle ne lui coûta que cinq Gentilshommes qui furent tuez, peu de Soldats, & pas une personne de distinction. Mais ce qui releva l'éclat de cette Victoire, fut la clémence du Roy de Navarre, vertu alors peu connue & de peu d'usage. Il arrêta Memoila fureur du Soldat qui faisoit main- plessis. basse sur l'Infanterie. Il reçut tous Ibidles Prisonniers avec beaucoup de bonté; il les renvoïa presque tous sans rançon, & plusieurs même avec des présens. Il eut un soin extrême des Blessez; enfin il rendit à leurs parens les corps de ceux qui avoient été tuez sur, le Champ de bataille. Le Vicomte de Turenne imita la conduite de ce grand Prince tant à l'égard des Prisonniers, qu'à l'égard des morts. Il obtint les corps de Joyeuse & de Saint Sauveur son jeune Frere De Thom dont il étoit parent; il les fit embaumer, & mettre dans des Cercueils de plomb, & les envoia à Tours. Le Roy les fit porter à Paris, & leur sit faire de somptueuses funérailles,

\$98 HISTOIRE DE HENRY

Au reste si le Roy de Navarre sit paroître la valeur & la conduite d'Annibal dans la bataille qu'on vient de raconter, il eut comme lui le malheur de n'avoir pas sçû ou de n'avoir De Thou pas voulu profiter de sa victoire. En thid. effet loit que les vainqueurs enrichis des dépouilles de leurs Ennemis vou-Instent mettre leur butin à couvert; soit que la Noblesse qui avoit suivi volontairement le Roy de Navarre, ne se fût engagée à le servir que jusques environ ce temps-là; soit enfin que certains engagemens peu dignes d'un Prince qui avoit à soûtenir de si grandes esperances, le rappellassent en Béarn, il est certain que huit jours après la bataille il sépara ses Troupes, & par-là les rendit inutiles, & commit une faute que ceux qui lui étoient les plus affectionnez ne purent se résoudre à lui pardonner.

La verité si essentielle à l'Histoire ne permet pas de dissimuler qu'il suivit en cela le conseil du Vicomte de Turenne. Ce Seigneur quoi qu'encote jeune, par la grandeur de son génie, par sa valeur, par la consiance que le Roy de Navarre, & tout le parti Calviniste avoit en lui, & par

Due de Bouillon. Liv. III. 499 le talent qu'il avoit de parler totijours avec beaucoup de force, s'étoir mis en possession de dominer dans les Conseils. Soûtenu de tous ces avantages, il representa comme insurmontables les difficultez de la jonction avec les Allemans. Il fit valoit au contraire les avantages qu'il y auroit à attaquer en même-temps les Ennemis en divers endroits, la consternation des Villes & la facilité des conquêtes. Il ajoûta que le Prince de Condé étant avec une partie des Troupes dans l'Angoumois, il pourroit s'approcher de la Loire, selon les nouvelles qu'il recevroit des Allemans, & les mouvemens qu'ils feroient, pendant que l'autre partie de l'Armée victorieuse s'assureroit du Limosin & du Périgord, ou s'opposeroit aux entreprises que le Marêchal de Matignon pourroit faire dans la Guyenne.

Il y a des Mémoires particuliers qui portent, que le Vicomte de Turenne en donnant ce conseil préfera ses interêts particuliers à ceux du Roy de Navarre & du parti Calviniste: que dans la révolution de l'Etat qu'on regardoit comme prochaine & inévitable, il ne prétendoit rien moins que de s'en faire un indépendant, & d'augmenter sa Vicomté de Turenne, d'une partie du Limosin & du Périgord. L'on ne peut pas nier que ces vûes ne sussent tres-conformes au génie du Vicomte. Son ambition étoit grande, & jamais homme ne sut plus attentis à ses interêts, & ne suivit plus constamment tout ce qui pouvoit les favoriser.

Cependant quoiqu'il en soit des prétendus desseins du Vicomte de Turenne, son avis sut suivi au grand préjudice de la réputation du Roy de Navarre. Ainsi il envoia une partie de ses Troupes en Angoumois sous les ordres du Prince de Condé. Il dépêcha en même-temps le Baron de Rosni, au Prince de Conti pour le hâter de s'aller mettre à la tête des Allemans qui vouloient absolument avoir pour chef un Prince du Sang. Il laissa pour commander en ces quartiers-là le Vicomte de Turenne avec memoi-le reste des Troupes. Elles étoient le ste des destinées à garder divers postes sur la

Memo le reste des Troupes. Elles étoient res de du destinées à garder divers postes sur la Tom. riviere de l'Isle, à recilcillir tous ceux que le bruit de la victoire de Cou-

Duc de Bouillon. Liv. III. 401 tras pourroit porter à se ranger sous leurs enseignes, & à exécuter tout ce que le Vicomte jugeroità propos pour le bien de la cause commune. En conseguence de cette destination . le Roy de Navarre étant parti pour le Béarn, le Vicomte crut qu'il devoit profiter de l'étonnement où le gain de la bataille de Coutras avoit jetté les Provinces voisines. Il entra donc dans le Périgord, & marcha droit à Sarlat pour en faire le Siege. Comme cette Ville est située dans un fonds au pied de deux petites Montagnes; c'est-à-dire qu'elle est commandée de tous côtez, le Vicomte s'étoit promis qu'elle ne l'arrêteroit pas long-De Thou temps. Cependant trois choses rendirent ce Siege plus long & plus difficile qu'il ne se l'étoit imaginé. La Noblesse Catholique du voisinage avertie du dessein du Vicomte, le prévint. Elle se jetta dans Sarlat sous la -conduite de la Mothe-Fenelon; elle y fiventrer du secours, & la pourvut des choses nécessaires à une longue défense. La saison étoit si avancée qu'on ne pouvoit entreprendre ni continuer ce Siege sans de grandes incommodirez. Enfin les mauvais chemins avoient

Histoire de Henry rendu la conduite du Canon si difficile, qu'il n'arriva pas à temps devant la Place; ce qui donna lieu aux Habitans de faire de nouveaux retranchemens.

Ces difficultez n'empêcherent pas le Vicomte de Turenne d'en entreprendre le Siege. Il le commença le perhou vingt-cinquieme de Novembre; & Henry; il le continuoit avec beaucoup de vigueur, lorsqu'il reçut des lettres pressantes du Prince de Condé, par lesquelles il le prioit de le venir joindre incessamment avec tout ce qu'il avoit de Troupes sous son commandement. Ce fut ce qui servit de raison ou de pretexte au Vicomte pour lever le Siege de Satlat, afin de pouvoir se rendre auprès du Prince de Condé.

à l'an

1587.

L'on croit devoir remarquer à l'occasion de ce Siege, qu'il faut se désier des Memoires de Sully; sur-tout lorsqu'il s'agit du Vicomte de Turenne, ou de Henry Duc de Boüillon; car c'est le nom qu'il porta quand il eut épousé l'heritiere de Sedan. Les Memoires de Sully portent denc que comme il s'entretenoit un jour avec Henry IV. Roy de France ( c'est le

Duc de Bouillon. Liv. III. 404 Roy de Navarre dont on a parlé jusques à présent ) ce Prince lui dit qu'àprès la bataille de Coutras, le Vicomte de Turenne s'étoit imaginé que la victoire qu'on y avoit remportée Memos avoit jetté l'épouvante dans les Pro-res de vinces voilines, & qu'il suffiroit d'y Tome' 1. entrer pour obliger toutes les Villes à se rendre; que ce fut dans cette vûë, qu'il lui débaucha le tiers de ses Troupes, & qu'il les conduisit dans le Limosin & dans le Périgord; que cependant il n'y prit pas une Bicoque; qu'il fut même bien battu devant Sarlat; & que lui Henry alors Roy de Navarre, n'en avoit pas été trop fâché, parce qu'il auroit emploié ces Troupes bien plus utilement ailleurs. Soulier Sur la foy de ces Memoires un Au-Hift, du teur moderne a jugé à propos de re-Calvinic lever ce fait, & de le raconter comme il l'a trouvé dans les Memoires de Sully.

Cependant co récit est sans apparence; car ensin le Vicomte de Turenne ne se trompoit pas, quand il croïoit que la désaire entiere de l'Armée du Duc de Joyeuse avoit jetté l'épouvante dans les Provinces voisines. Tout le monde le croïoit comme

204 Histoire de Henry lui. Le Roy de Navarre lui-même -n'en pouvoit pas juger autrement; & nos Historiens les plus célebres lui reprochent encore aujourd'hui, de n'avoir pas sçû profiter de sa victoire, en faisant ce que le Vicomte de Turenne avoit dessein de faire, ou en se mettant en état de joindre l'Armée Allemande. De plus, comment Henry IV. auroit-il pu dire au Duc de Sully, que le Vicomte lui avoit débauché le tiers de son Armée, puisqu'il sçavoit mieux que personne, que par déliberation expresse on en avoit donné le commandement au Vicomte de Turenne, pour garder les bords de la riviere de l'Isle, & pour recueillir ceux que la victoire de Coutras atti-Memoi- teroit sous ses Enseignes. C'est ce que Les T. 1. témoigne du Plessis-Mornay (qui étoit présent) dans les Memoires qu'il eut ordre de dresser pour informer les Provinces de ce qui s'étoit passe avant & après la bataille de Coutras. Mais quand on voudroit préferer le témoignage des Memoires de Sully, à celui de du Plessis-Mornay: un Prince peut-il dire raisonnablement que son Lieutenant Général lui débauche ses

Troupes, quand il les retient sous

Duc de Bouillon. Liv. III. 404 fes Enseignes, & qu'il ne les emploie

que pour son service?

Il y a aussi peu d'apparence que Henry IV. ait pu se plaindre de ce que le Vicomte de Turenne n'avoit pas fait de grands exploits avec le tiers de son Armée. Que pouvoit il faire avec deux ou trois mille Hommes tout au plus, dans une sai son aussi avancée que celle où il sit le Siege de Sarlat; dans un temps où ses Troupes fatiguées par de longues marches qui avoient précédé la bataille de Coutras, avoient plus besoin de repos que de faire de nouvelles entreprises?

Mais pourquoi faire dire à Henry IV. qu'il auroit emploié les Troupes que commandoit le Vicomte de Turenne, bien plus utilement ailleurs? Tous les Historiens & tous les Memoires de ce temps-la témoignent qu'il n'avoit pas dessein d'en rien faire, & qu'il avoit une impatience extrême de se rendre en Béarn, sous prétexte du Mariage de la Princesse Catherine sa Sœur avec le Comte de Soissons; mais en esset pour voir la Comtesse de Grandmont, & lui faire hommage de sa victoire. Ces réslé-

406 HISTOIRE DE HENRY zions font voir qu'on doit se désier des Memoires de Sully, quand il s'agit du Vicomte de Turenne. On sçait affez qu'ils n'étoient pas Amis; & cette remarque est d'autant plus imporzante, que l'endroit que l'on vient de sapporter n'est pas le seul où le Duc de Sully ne rend pas justice au Vicomte de Turenne, ni devant qu'il fut Due de Boüillon, ni depuis qu'il fut parvenu à cette Souveraineté.

Henry 111. z 687.

Comme le Vicomte de Turenne Regnede n'avoit levé le Siege de Sarlat, que pour saussaire à l'empressement que le Prince de Condé avoit de le joindre, il prit le chemin de Montmoreau en Angoumois où ce Prince l'attendoit, avec toute la diligence qu'une saison aussi avancée pouvoit lui permettre. Dès qu'il fut arrivé, le Prince lui dit qu'après avoir attendu en vain des nouvelles du Roy de Navarre, il avoit rassemblé tout ce qu'il avoit pû de Troupes pour aller joindre l'Armée Allemande; que comme elles étoient en trop petit nombre pour executer ce dessein, il avoit cru devoir se joindre à lui; mais que depuis qu'il lui avoit écrit pour l'engager à se rendre auprès de lui, il avoit Duc de Bouttlon. Liv. III. 407 reçû des nouvelles certaines de la déroute entiere de l'Armée Allemande, & que par les bons ordres que le Roy avoit donnez & les justes metures qu'il avoit prifes, elle avoit été obligée de se retirer plus d'amoitié détruite aux conditions qu'il avoit plu au Roy de lui accorder. Cette fait cheuse nouvelle les obligées de rester dans l'Angourrois & dans le Poitou jusques à ce qu'ils eussent reçû les ordres du Roy de Navarre.

Ils y apprirent quelque temps après la mort du jeune Duc de Bouillon? Il étoit Général de l'Armée Etrangere dont on vient de parler, en qualité de Lieutenant du Roy de Navarre qui l'avoit nommé pour y tenir sa place jusques à ce qu'il y eût envoie un Prince du Sang, pour en prendre le commandement. La deroute ou plûtôt la ruine entiere de cette Armée avoit obligé le Duc de Bouillon à se retirer à Genêve. Il y mourut de chagrin ou des fatigues qu'il avoit essurées le onzième de Janvier de l'année suivante, n'étant encore que dans la vingt-cinquiéme année. Il fit sa Sœur Charlote de la Mark son héritiere, & lui substitue

L'an 1588.

208 Histoire de Henry le Duc de Montpensier, à condition qu'il ne feroit aucun changement dans ses Etats, soit pour la Police, soit pour la Religion. Après le Duc de Montpensier, il appelloit à sa succession le Roy de Navarre, & après lui le Prince de Condé qui ne lui survêcut pas deux mois. Il mourut à Saint Jean-d'Angeli à l'âge de trente-cinq ans , le cinquieme de Mars fuivant. Les attestations des Médecins touchant les accidens de sa maladie, & ce qui parut à l'ouverture de son corps, ne laisserent aucun lieu de douter qu'il n'eût été empoisonné sans qu'on ait jamais pu sçavoir certainement l'Auteur de ce crime. Il avoit de tresigrandes qualitez, & sa valeur répondoit parfaitement à sa paissance & au nom qu'il portoit. Mais son ambition & sa jalousie contre le Roy de Navarre & même contre le Vicomte de Turenne, l'empêcherent souvent de servir son parti aussi utilement qu'il l'eût pu faire. Le Roy de Navarre parut le regretter sincerement. Mais sa maniere d'agir souvent trop indépendante, les traverses qu'il lui avoit causées, & la grande autorité qu'il avoit dans le parti Calviniste,

Duc de Bouillon. Liv. III. 409 niste, firent croire à bien des gens que le Roy de Navarre gagnoit plus qu'il ne perdoit à cette mort. Pour ce qui est du Vicomte de Turenne, il crut en avoir moins d'un ennemi.

La mort de ces deux Princes acquit un nouveau degré de confideration au Vicomte de Turenne, parmi les Prétendus Réformez. Ils se défioient toûjours de plus en plus du Roy de Navarre. Le droit incontestable qu'il avoit à la Couronne de France, & les ménagemens qu'il avoit pour les Catholiques le leur rendoient suspect. Les Princes du Sang qui étoient dans les interêts du Roy de Navarre, étoient à peu près sur le même pied à leur égard. Ainsi comme après ces Princes ils n'avoient personne dans leur parti, soit pour la naissance, soit pour les grandes qualitez, qui fût plus capable d'être leur Chef, que le Vicomte de Turenne; leur attachement pour lui augmentoit de jour en jour. Ils ne perdoient aucune occasion de lui donner de nouvelles marques de leur confiance, & il étoit trop habile pour ne s'en pas prévaloir, par rapport au dessein qu'on la soupçonné Tom. I.

HISTOIRE DE HENRY d'avoir, de se rendre enfin indépendant.

Les affaires des Calvinistes étoient

alors dans le plus mauvais état où elles eussent été depuis long-temps. La défaite de l'Armée Allemande avoit augmenté les forces de la Ligue & di-Histoire minué l'autorité du Roy. Les Guises à qui on en attribuoit tout l'honneur. Memoi- quoique le Roy y eut beaucoup plus res de la de part que ces Princes, ne mettoient plus de bornes à leurs esperances, Assurez de la faveur du Peuple, ils ne gardoient presque plus de mesures avec le Roy. Ils avoient extorqué de lui de nouveaux Edits contre les Calvinistes & contre le Roy de Navarre en particulier. L'attentat de la journée des barricades & une infinité d'autres contre l'autorité Royale, avoient forcé le Roy à quitter Paris ( dont le Duc de Guise étoit demeure le Maître ) & à se retirer à Chartres. Là abandonné d'une partie de la Noblesse Catholique & d'un grand nombre des principales Villes du Royaume, qui sous pretexte de suivre le parti de la Ligue, suivoient veritablement celui des Princes Lorrains: là, dis-je, il avoit pris la dangereu-

Ligue.

Due de Bouillon. Liv. III. 412 fe résolution d'assembler les Etats Généraux, & il les avoit convoquez dans la Ville de Blois.

Cependant on assembloit deux Armées pour accabler tout d'un coup les Prétendus Réformez. L'une sous les ordres du Duc de Nevers étoie destinée pour le Poitou. L'autre commandée par le Duc de Mayenne devoit entrer dans le Dauphiné. D'ail. leurs la formidable Armée de Mer. que Philippe second Roy d'Espagne avoit destinée à faire la conquête de l'Angleterre, paroissoit sur les côtes de France, & ses Calvinistes appréhendoient qu'on ne l'emploïat contre-eux pour les accabler en mêmetemps de tous côtez. Les choses étoient ainsi disposées au dehors contre les Calvinistes; mais ils avoient encore tout à craindre du dedans. La défiance & la division régnoient parmi eux; la Cour n'épargnoit rien pour gagner les principaux du parti, & ils étoient bien avertis que le Duc de Guise emploïoit les offres les plus avantageuses, pour leur débaucher le Marêchal de Montmorency, & pour le porter à se joindre à la Ligue, pour maintenir la Religion Catholi-

ILL.

que dont il faisoit profession.

Tant de sujets de craindre les porterent enfin à penser serieusement à leurs affaires, à se réunir entre - eux, & à renouveller leurs correspondances avec les Etrangers. Le Roy de Navarre sollicité par les dangers dont il étoit menacé, quitta le Béarn & se rendit à la Rochelle, accompagné du Comte de Soissons, jeune Prince d'une grande esperance. Le Vicomte de Turenne s'y rendit en même temps pour l'aider de ses conseils & du crédit qu'il avoit dans le parti. Le Roy de Navarre en avoit grand besoin. La défiance qu'on avoit de lui & des Princes du Sang, augmentoit de jour en jour. Aussi avoit-il engagé le Vicomte par des lettres tres-pressantes à se rendre à la Rochelle. Le Vicomte n'y fut pas plûtôt arri-

vé qu'il travailla à réunir les esprits, & à rétablir la confiance que le bien des affaires du parti demandoit que l'on eût au Roy de Navarre. Il s'appliqua enfuite à procurer quelques reglemens politiques qui étoient abfolument nécessaires pour le maintien de la Religion Calviniste. L'on nomma par ses soins du Plessis-Mor-

Duc de Bouillon. Liv. III. 413 nay, Favas, Calignon & quelques autres des plus considerables du parti pour les dresser; & il fut choisi lui- verbal même pour être le Chef de cette des Accommission. Ces reglemens aïant été femblées politifaits furent approuvez par l'Assem- ques. blée de la Rochelle, reçûs dans les Provinces & éxécutez d'un consentement unanime. Mais comme les dangers dont les Calvinistes étoient menacez de tous côtez, demandoient encore d'autres reglemens pour pourvoir à l'administration de la justice, à la levée des Troupes & au recouvrement des deniers nécessaires pout les faire subsister, l'on nomma encore des Commissaires pour en convenir. Du Plessis-Mornay, Favas, Calignon, Fontrailles, Saint-Gelais & quelques autres furent choisis, & le Vicomte de Turenne fut encore le Chef de cette Commission.

Il donnoit ainsi ses soins à la conservation du parti Calviniste, lorsqu'on apprit que les Etats Généraux assemblez à Blois, gagnez par les Partisans des Guises, prenoient toutes les mesures nécessaires pour l'extirpation du Calvinisme dans le Royaume, & même pour exclure de la suc-Siii

Ibid.

eession à la Couronne les Princes du Sang qui en seroient profession & nommément le Roy de Navarre. Cette nouvelle obligea ce Prince à chercher de son côté tous les moïens capables de rompre les desseins de ses Ennemis. Pour cet effet il envoïa du Fay en Angleterre, & Pardaillan en Allemagne. Le premier étoit chargé d'emprunter cent mille écus de la Reine Elisabeth, & le second devoit demander de nouveaux secours aux Princes Protestans de l'Empire.

Ces mesures prises du côté du dehors du Royaume, le Roy de Navarre s'attacha à tirer tous les secours qu'il pourroit de ses Amis du dedans. Comme il n'en avoit point de plus puissant, ni qui fût plus en état de lui rendre des services effectifs, que le Marêchal de Montmorency, le Vicomte de Turenne son neveu fut chargé de cette négociation. Elle se réduisoit à trois chefs; à l'empêcher de s'unir à la Ligue qui l'en sollicitoit par les offres les plus avantageuses; à l'attacher plus fortement que jamais au parti du Roy de Navarre; à lui emprunter soixante mille écus, se à lui engager pour sûreté de cette Duc de Bouillon. Liv. III. 413 somme une des Terres du Roy de Navarre au choix du Marêchal.

Comme le succès des deux derniers chefs de la négociation dépendoit du premier, le Vicomte s'attacha d'abord à rompre les mesures de la Ligue, pour gagner le Marêchal de Montmorency. Pour en venir à bout, il s'appliqua à réveiller dans le cœur du Marêchal l'ancienne jalousse des deux Maisons & le souvenir des injures que celle de Montmorency avoit reçues de celle de Guise. Il s'étendit sur ses desseins ambitieux qui n'alloient à rien moins qu'à s'emparer de la Couronne, après en avoir exclu les legitimes successeurs. Il le convainquit, que quelques offres qu'on lui fit, il ne marcheroit jamais qu'après le Duc de Guise, au-lieu qu'il se voïoit à la tête des Catholiques Royalistes; que ce parti, vu la situation des affaires, ne pouvoit qu'augmenter avec le temps; qu'il feroit un jour pancher la balance, & que celui qui porteroit la Couronne, lui en auroit enfin toute l'obligation.

Ce discours qui venoit de la perfonne du monde qui devoit être la plus attachée aux veritables interêrs

416 HISTOIRE DE HENRY du Marêchal de Montmorency, aïant fait impression sur son esprit; le Vicomte lui representa qu'il ne s'agissoit de rien moins que d'une Guerre de Religion; qu'il étoit uniquement question de conserver la Couronne aux legitimes successeurs; qu'il ne pouvoit douter du droit du Roy de Navarre, ni de celui des Princes du Sang; que s'étant une fois déclaré pour ce Prince, il y alloit de son honneur de ne pas l'abandonner dans celle de toutes les conjonctures où il lui étoit le plus nécessaire; que ce n'étoit pas même assez de ne point quitter son parti; qu'il avoit besoin de secours presens & effectifs; qu'il lui faloit des Troupes & de l'argent, & qu'il attendoit l'un & l'autre de son amitié & du zele que la maison de Montmorency dont il étoit le Chef, avoit toûjours fait paroître pour le sang de ses Rois.

Le Marêchal de Montmorency aimoit effectivement l'Etat. Il tenoit de ses ancêtres comme une maxime incontestable, qu'il ne faloit jamais séparer ses interêts de ceux de ses Rois legitimes. Le péril étoit grand de pressant. Celui qui le sollicitoit;

Duc de Bouillon. Liv. III. 417 Ctoit l'homme du monde pour qui il avoit le plus d'estime & de tendresse, & qui avoit le plus de pouvoir sur fon esprit. Son honneur & son penchant le portoient où le Vicomte le vouloit conduire. Il ne lui fut donc pas difficile d'obtenir de lui les trois chefs de sa négociation. Le Marêchal rompit tout commerce avec la Ligue. Il s'engagea à lever des Troupes pour le Roy de Navarre; & pour les soixante mille écus, il promit de les emprunter du Duc de Savoye. Ce n'est pas qu'il n'eût pû les donner luimême; mais outre qu'il en avoit bea soin pour lever & pour entretenir les Troupes qu'il s'obligeoit de fournir; sa délicatesse ne lui permit pas de prendre en engagement une des Terres du Roy de Navarre...

Voila ce que la plûpart des Historiens disent que le Vicomte de Turenne fut chargé de traiter avec le Marêchal de Montmorency de la part du Roy de Navarre. Mais du Plessis- Memoi-Mornay qui prétend avoir dressé l'ins- res de du Plesses truction qui fut donnée au Vicomte P. 811. ajoûte cinq chefs à la négociation dont on vient de parler. Le premier fur de ne rien épargner pour faire

HISTOIRE DE HENRY l'accommodement de Chatillon avec le Marêchal. Ce jeune Seigneur, l'un des plus considerez du parti Huguenot après le Vicomte de Turenne s'étoit retiré en Languedoc après la défaite des Réitres. Cette démarche avoit déplû au Marêchal. Il ne pouvoit souffrir que Chatillon partageat son autorité dans une Province où il prétendoit être absolu. Ils avoient eu de grands differends; & les mécontentemens réciproques augmentoient tous les jours. Il étoit question d'obtenir du Marêchal, que Chatillon ne fût point obligé de quitter le Languedoc. Cette négociation étoit également délicate & difficile.

Le second chef qu'ajoûte du Plessis étoit d'empêcher le Marêchal, d'accepter la Tréve que la Reine Mere

lui avoit proposée.

Wid.

Il étoit encore question de faire agréer au Marêchal, que les Troupes Calvinistes du Dauphiné portaffent la Guerre dans le Comtat d'Avignon, pour se vanger des courses que les Troupes du Pape avoient faites dans la Principauté d'Orange. De plus, le Vicomte étoit chargé d'obtenir le consentement du Marêchal

Duc de Bouillon. Liv. III. 419 pour la tenue d'une Assemblée génésrale des Eglises Calvinistes, que le Roy de Navarre avoit dessein de convoquer à Sainte-Foy d'Agenois.

Enfin, comme on attribuoit la défaite de l'Armée Allemande qui avoit été si préjudiciable au parti Calviniste, au peu de diligence que le Roy de Navarre avoit fait pour la joindre; il étoit encore question de justifier ce Prince dans l'esprit du Marêchal, &c de lui persuader qu'il n'avoit pas

tenu à sui de faire mieux.

Le Vicomte de Turenne ne réussit pas moins bien sur les quatre chefs dont on vient de parler, qu'il avoit fait sur les trois premiers. Il justifia pleinement le Roy de Navarre sur la défaite des Réitres. La Trève proposée par la Reine Mere ne fut point acceptée. Le Marêchal promit de dissimuler les entreprises des Calvinistes sur le Comtat d'Avignon. Il consentit à l'Assemblée qu'on avoit dessein de convoquer à Sainte-Foy. Il n'y eut que l'accommodement de Chatillon où il ne fur pas si heureux. Les differens recommencerent. Seigneur se vit enfin obligé de quitter le Languedoc. Le Vicomte de son

HISTOIRE DE HENRY côté fut contraint de se retirer dans ses Terres pour penser à sa guerison; la blessure qu'il avoit reçûe à l'attaque du Fort-Nicole, s'étoit rouverte avec des accidens si fâcheux, qu'on desespera long-temps de sa vie. Il ne laissa pas de donner ses soins à la levée des Troupes de Guyenne & des Provinces voifines. Ce grand Homme ne pouvant être sans action, même dans un état ou tout autre n'eût été occupé que de sa santé.

Les choses étoient en cet état, lorsqu'on apprit que le Roy informé des desseins du Duc de Guise, & qui ne pouvoit les rompre autrement, l'avoit fait assassiner à Blois avec le Le 23. Cardinal de Guise son Frere; & qu'en

Janvier

1589.

Decem- même-temps il avoit fait arrêter le Cardinal de Bourbon & Pierre d'Espinac Archevêque de Lyon, zelé Partisan de la Maison de Guise. Cette Le 5: de nouvelle fut suivie peu de temps après de celle de la mort de la Reine Mere,

à l'âge de soixante & dix ans.

De si grandes nouvelles tinrent quelque temps les esprits en suspens. On s'attendoit que le Roy prendroit des mesures capables de soutenir ce qu'il venoit de faire; & qu'il allois

Duc de Bouillon. Liv. III. 415 enfin recouvrer son autorité. Mais il faloit de la fermeté, de la diligence, & de l'action, & sur-tout paroître armé pour être en état de se faire obéir, & de ranger les Rebeles à leur devoir, si quelqu'un entreprenoit de se soulever. Au lieu d'agir de la sorte, le Roy voulut à contre-temps user de clémence, & il ne s'occupa qu'à faire des Manifestes pour justifier ce qui venoit de se passer à Blois. Une conduite si molle donna le temps à ses Ennemis de se reconnoître, & de revenir de l'étonnement où la mort du Duc & du Cardinal de Guise les avoit jettés. Le soulévement fut si général, qu'en moins de trois mois, ce Prince se vit presque réduit aux seules Villes de Blois, d'Amboise, de Tours & de quelques autres peu considerables.

. :

Le Roy de Navarre n'en usa pas de même. Délivré contre toute apparence de tous ces pressans dangers dont il étoit menacé, & persuadé que la Ligue auroit desormais trop d'affaires pour éxécuter le dessein qu'elle avoit fait de l'accabler, il suivit sa fortune, & prosita de l'occasion qui se présentoit de fortisser son partir

212 HISTOIRE DE HENRY Ainsi après avoir partagé ses Troupes, il s'empara de Niort, de Saint-Memol Maixent & de Maillezais; puis les res de la Troupes s'étant réunies, il se rendit Ligue. Maître de Loudun, de Thouars, de Montreuil - Belay, de Mirebeau, de Aubi. Liste - Bouchart, de Chatelleraud. d'Argenton, de Blanc en Berry, & poussa ses conquêtes jusques sur les frontieres de la Touraine & de l'Anjou. La Ligue vit avec étonnement qu'un Prince qu'elle croïoit perdu, fût en état de lui porter la Guerre jusques sur les bords de la Loire. Mais quoiqu'elle publiat par-tout qu'elle n'avoit pris les Armes que pour détruire les Calvinistes, elle aima mieux leur laisser conquerir des Provinces entieres, que d'accepter la Paix que le Roy lui offroit. Ainsi ce Prince réduit, ou à se laisser accabler par ses ennemis, ou à traiter avec le Roy de Navarre & à réunir les forces avec les siennes, lui envoïa la Duchesse d'Angoulême à Chatelleraud, où ce Manuf- Prince étoit alors pour le lui proposer. Le Roy de Navarre répondit aux Tom. 4. avances du Roy, en Prince qui comres de du prenoit les avantages qu'il en pouvoit Tome . tirer. Il lui envoïa aussi-tôt du Plessis-

Duc de Bouillon. Liv. III. 441 Mornay avec plein pouvoir de traiter avec lui à des conditions avantageuses au parti Calviniste, mais qui conviendroient en même-temps à la Majesté Royale. Il avoit trop d'interêt de la maintenir, pour y donner la moindre atteinte. Le Traité fut conclu à Tours. Il se réduisoit à deux principaux articles. L'un que le Roy de Navarre Memoi-joindroit incessamment ses Troupes à res de la celles du Roy. L'autre que le Roy Ligue. lui donneroit la Ville de Saumur pour Place de sûreté, & pour lui servir de passage sur la Loire. Le Roy en donna sur le champ le Gouvernement à du Plessis-Mornay avec cette condition expresse, qu'il la garderoit non pas pour les Calvinistes, mais pour le Roy de Navarre à qui on voulois bien la confier. Ensuite les deux Rois donnerent chacun leurs Déclarations. pour informer le Public & les Etrangers des motifs qui les avoient portez à s'unir ensemble. Ils se réduisoient à leur propre sûreté, à la conservation de la Couronne, à l'avantage des Sujets. Il y étoit marqué expressement qu'il ne se feroit rien de part ni d'autre, au desavantage de la Religon Catholique.

424 Histoire de Henry

Dès que le Traité eut été conclu, & qu'on se fut donné de part & d'autre toutes les marques d'une confiance réciproque ; le Roy de Navarre passa la Riviere de Loire sur le Pont de Saumur avec la Cavalerie Proteftante, pour venir trouver le Roy à Tours. L'entrevûe des deux Rois se fit au Château du Plessis lès Tours, Après qu'ils se furent entretenus quelque temps en particulier, le Roy de Navarre presenta au Roy les Principaux Seigneurs de son parti. Ils en furent reçus avec toute la distinction qui convenoit ou à leur naissance, ou à leur mérite, ou à la consideration où ils étoient dans le parti Calviniste. Outre que ce Prince s'étoit fait une habitude de la dissimulation la plus outrée ; l'expérience du passé & l'état présent de ses affaires lui avoient appris qu'il ne pouvoit détruire la Ligue, ni ranger les Sujets Catholiques à leur devoir, que par le secours du Roy de Navarre & du parti dont il étoit le Chef. D'un autre côté les Calvinistes comprenoient dans toute son étenduë l'avantage qu'ils pouvoient tirer du nom, de l'autorité du Roy, & de la jonction de leurs forzi Duc de Bouillon. Liv. III. 429 ces avec les siennes. Ainsi les vûes des deux partis se trouvant réunies à peu près dans le même objet, chacun se prépara à éxécuter les desseins

qu'on s'étoit proposez.

Pour cet effet le Roy de Navarre partit pour faire avancer l'Infanterie Calviniste, & pour la joindre aux Troupes du Roy. Le Duc de Mayenne qui commandoit l'Armée de la Ligue en fut averti ; & pour empêcher cette jonction qui alloit rétablir les affaires du Roy, il partit d'auprès de Vendôme & marcha avec tant de diligence & de secret, qu'il pensa surprendre le Roy dans les Fauxbourgs de Tours. En même-temps sans laisser reposer son armée, il attaqua le Fauxbourg de Saint Symphorien avec tant de vigueur qu'il l'emporta malgré la vigoureuse résistance des Troupes du Roy. Il alloit attaquer la Ville lorsqu'il aprit que l'Avant-garde du Roy de Navarre commandée par Chatillon commençoit à paroître, & que le Roy de Navarre en personne suivoit Chatillon avec le reste de l'Infanterie Calviniste. Ce secours arrivé si à propos rompit tous les desseins du Duc de Mayenne, & l'oblin

416 HISTOIRE DE HENRY gea de se retirer en diligence du côté de la Normandie.& ensuite du côté de Paris pour rassurer les Parisiens consternez de la défaite du Duc d'Aumale devant Senlis par le Duc de Longueville ou plûtôt par la Noüe qui commandoit les Troupes du Roy. Ce succès arrivé, pour ainsi dire, aux Portes de la Capitale devoit porter le Roy à profiter de la consternation de ses Ennemis, & à marcher à la tête de son Armée du côté de Paris. Mais comme il haïssoit le travail, & qu'il faisoit son fort de la négociation, il crut qu'il ne lui seroit pas difficile de ruiner par cette voïe les desseins de ses Ennemis.

Le Roy de Navarre étoit dans des fentimens tout opposez. Il étoit per-suadé qu'il n'étoit plus question de s'amuser à des Traitez; mais qu'il falloit agir avec vigueur. Cependant la douceur de son esprit & sa complaisance pour le Roy ne lui permettoient pas de s'opposer à ses desseins, & de lui inspirer cette vivacité qui lui étoit si nécessaire dans la situation de ses affaires. Chatillon qui étoit celui de tous les Seigneurs Calzinistes que le Roy de Navarre esti-

Duc de Bouillon. Liv. III. 427 moit le plus après le Vicomte de Turenne, ne put souffrir ces ménagemens. Il en parla à ce Prince avec tant de force, & lui sit si-bien comprendre les inconveniens d'une conduite qui alloit à tout perdre, qu'il le sit résoudre à en parler au Roy, & à lui faire prendre les résolutions vigoureuses que l'état des choses demandoit absolument de lui.

Le Résultat des Conferences que le Roy de Navarre eut avec le Roy sur ce sujet, fut qu'on marcheroit du côté de Paris, & qu'on en feroit le Siege. La conjoncture ne pouvoit être plus favorable. Nicolas de Harlay Baron de Sancy qui n'étoit alors que Maître des Requêtes, avoit engagé tout son bien pour lever une Armée de Suisses pour le service du Roy; & il avoit négocié avec tant de con- Mémolires de la honhaus qu'il avoit al res de la duite & de bonheur, qu'il avoit ob-Ligue tenu des Cantons Protestans dix à Tom. 10 douze mille Hommes de pied. Il eut l'adresse d'y joindre deux mille Lansquenets, quinze cens Réitres & douze pieces de Canon. Avec ces forces il entra en France & pénétra jusques à Chatillon sur Seine où il joignit le Duc de Longueville & la Noue qui

y ramassoient des Troupes pour le service du Roy. Ce sut-là qu'il donna avis au Roy de son arrivée; & ce suffit aussi un des principaux motifs qui sit prendre à ce Prince la résolution

d'assieger Paris.

Dès que ce dessein eut été divulgué dans les deux Armées, Le Roy se mit à la tête des Troupes Catholiques & marcha en bon ordre du côté de Paris. Il étoit suivi de la Cavalerie Calviniste que commandoit le Roy de Navarre, & de l'Infanterie du même parti conduite par Chatillon. Les deux Armées qui n'en faisoient plus qu'une, passerent la Seine sur le Pont de Poissy qu'elles furent obligèes de forcer. Puis aïant pris Pontoise qui se défendit vigoureusement pendant douze jours, le Roy s'avança à la vûe de Paris. Pendant que l'Armée Royale faisoit ces mouvemens, Sancy dont l'Armée s'étoit grossie jusques à vingt mille Hommes, traversa la Champagne, passa la Seine à Poissy, & joignit l'Armée du Roy qui l'alla recevoir à Conflans. Ce Prince reçut Sancy avec toutes les marques d'estime & de reconnoissance que méritoit l'important service qu'il Due ne Bouillon. Liv. III. 429 venoit de lui rendre. Il le fit sur le champ Colonel Général des Suisses, & lui promit de si grandes récompenses quand il auroit recouvré son autorité, qu'il n'y auroit rien de grand dans le Royaume qui ne pût lui porter envie.

Toutes les Troupes qui devoient ené, composer l'Armée du Roy, étant ainsi liv. 2. rassemblées, il en fit la revûe, & trou-ch. 22, va qu'elles montoient à plus de trente mille Hommes effectifs & bien armez. Les choses étoient en cet état: l'on se disposoit à attaquer les Fauxbourgs de Paris; & cette grande Ville se voïoit à la veille d'être punie de sa révolte & de tous les attentats qu'elle avoit commis contre la Ma-mier jesté Royale, lorsque le Roy fut as-d'Août fassiné à S.Cloud. Avant de mourir, il 1589. déclara que le Roy de Navarre étoit fon successeur legitime, & comman, da à tous les Seigneurs qui l'environnoient de lui obéir comme à leur Roy s'il mouroit de sa blessure. Il leur ordonna même de lui jurer sur le champ fidelité & obéissance; ce qu'ils firent aïant mis tous un genourl en terre devant ce Prince. La mort du Roy arrivée si à contre-

HISTOIRE DE HENRY temps renversa tous les grands desseins que l'on avoit formez contre Paris & contre la Ligue, & jetta le Roy de Navarre dans des embarras dont sa valeur & son retour à l'Eglise Catholique le tirerent enfin avec beaucoup de gloire. En effet à la réserve des Ligueurs outrez, il n'y avoit personne qui ne sût convaincu du droit que ce Prince avoit à la Couronne. Les Protestans & la plupart des Catholiques en demeuroient également d'accord. Mais le Clergé, la plus grande partie de ceux qui composoient le tiers état, & plusieurs des Seigneurs Catholiques ne croïoient pasqu'il leur fût permis de reconnoître pour Roy un Prince qui faisoit profession d'une Religion aussi opposée à la Catholique, que l'étoit la Calviniste. Cet obstacle leur paroissoit invincible.

D'un autre côté les Calvinistes même n'étoient pas d'accord sur le parti que le Roy devoit prendre; les plus habiles étoient convaincus que leurs forces ne suffisoient pas pour l'élever, & pour le maintenir sur le Trône malgré les Catholiques. Cette persuasion partageoit les sentimens. Les uns Duc DE BOUILLON. LIV. III. 439 étoient d'avis que quoiqu'il en pût arriver, le Roy ne devoit pas abandonner la Religion Calviniste. D'autres disoient au contraire que si ce Prince ne pouvoit monter sur le Trône qu'en y renonçant, ils lui conseilloient de le faire; qu'on pouvoit se sauver dans les deux Religions, &c que si l'on vouloit bien s'entendre, on ne se trouveroit peut-être pas aussi éloignez les uns des autres qu'on crosoit l'être.

Des sentimens si opposez donnerent lieu à un troisième avis qui fut ouvert par Chatillon. Il supposoit que dans l'état des choses on ne pouvoit prendre trop promptement son parti; que pour peu qu'on tardat à se déterminer, l'Armée se débanderoit; qu'il étoit de la derniere importance de la retenir toute entiere lous les Enseignes du Roy; ce qu'on ne pouvoit faire en suivant l'un des deux avis que l'on vient de proposer : que si le Roy se faisoit Catholique, il seroit infailliblement abandonné par la plupart des Calvinistes, que si as contraire il prétendoit persister dans la Religion dont il faisoit profession, tous les Catholiques s'uniroient contre lui,

432 Histoire de Henry

Chatillon ajoûta que supposé ce qu'on vient de dire, il étoit d'avis que le Roy ne se déclarât ni pour l'une, ni pour l'autre des deux Religions; qu'il se contentat de protester, qu'en qualité de Chrêtien, de bon François, de Parent & de Roy il étoit résolu de poursuivre incessamment la vangeance du Parricide commis en la personne de son Prédecesseur; que pour satisfaire à une obligation aussi indispensable, il convioit tous les Princes, Seigneurs & Gentilshommes du Royaume, dont la grandeur dépendoit de la Majesté Royale, de s'unir à lui pour la vanger & la défendre; qu'il prioit tous les Rois & tous les Potentats Etrangers dont la sureté & la Majesté étoient violées par cet attentat, de l'assister de leurs forces pour en faire une justice qui répondît à l'énormité du crime; qu'après cela il en useroit d'une maniere que tous ses Sujets auroient lieu d'être contens de lui. Chatillon ajoûtoit encore que si cette Déclaration (comme il y avoit lieu de l'esperer ) pouvoit fupper assez vivement les esprits pour les déterminer à une vangeance aussi juste que celle qu'il pro-

Ė

posoit avant que les passions émues par l'assassinat du seu Roy, se sussent d'autres objets, on retiendroit toutes les Troupes qui composoient l'Armée sous les Enseignes du Roy; que si elles y pouvoient demeurer seulement huit jours, on obligeroit Paris à se rendre, & que si le Roy en étoit une fois le Maître, toutes les autres Villes suivroient bientôt son exemple; qu'on gagneroit du temps, & qu'on prendroit ensuite le parti qui conviendroit le mieux.

L'avis de Chatillon comme le plus plausible & le plus accommodé au temps, auroit été apparemment suivi: mais quelque irritez que fussent les Seigneurs Catholiques du Parricide commis en la personne du feu Roy, le motif de la Religion avoit déja pris le dessus. Ils vouloient bien vanger la mort de leur Prince; ils étoient pénétrez des consequences affreuses d'un crime aussi énorme que celui que venoit d'être commis sous leurs yeux; mais ils vouloient avant toutes choses pourvoir à la conservation de la Religion Catholique. Ils s'étoient assemblez dans cette vûc, & après de grandes contestations ils avoient réso-Tom. I.

HISTOIRE DE HENRY 434 lu de députer au Roy pour lui déclarer qu'ils ne pouvoient le reconnoître pour leur Souverain, qu'aux conditions qui suivent. Qu'il se feroit instruire; & que dans six mois il retourneroit à l'Eglise Catholique. Que cependant il ne permettroit dans tout le Royaume, aucun exercice public de la Religion Calviniste. Que les Charges & les Gouvernemens pourroient être donnez qu'à des Catholiques; & qu'il permettroit que les Seigneurs Catholiques députassent au Pape, pour lui faire agréer les raisons qu'ils avoient de demeurer au service d'un Prince, séparé de l'Eglise.

Cette résolution ne put être si secrette que le Roy n'en sût averti; il eut le temps de prévoir la réponse qu'il avoit à leur faire. Ainsi quand les Députez des Seigneurs Catholiques vinrent lui faire les propositions dont on vient de parler, il leur répondit qu'il louoit leur zele pour le bien de l'Etat; qu'il ne manqueroit pas de récompenser leur fidelité & leurs services; qu'il leur accordoit toutes les propositions qu'ils lui avoient faites, à la réserve de celle par laquelle on lui demandoit de désendre Duc de Bouillon. Liv. III. 433 l'exercice de la Religion Calviniste par tout le Royaume; mais qu'en récompense il rétabliroit l'exercice de la Religion Catholique, dans tous les lieux dont elle avoit été bannie, & qu'il remettroit les Ecclesiastiques dans la pleine & entiere joüissance de tous leurs biens.

Quelque raisonnable que parût cet accommodement, Epernon, Vitry, & quelques autres Seigneurs refuserent de le signer, & leur exemple fut fuivi de tant d'autres, que le Roy qui n'étoit plus en état d'assieger Paris, quoique Sancy eût retenu les Suisses à son service, fut contraint de partager son Armée en trois petits corps. Le premier commandé par le Duc de Longueville, fut destiné pour la Picardie. Le second sous les ordres du Marêchal d'Aumont, devoit marcher en Champagne. Il mena lui - même le troisième en Normandie où il devoit être joint par le secours que la Reine d'Angleterre lui envoïoit. Mais si l'accommodement dont on vient de parler avoit déplu à plusieurs Seigneurs Catholiques, les Calvinistes zelez répandus dans toutes les Provinces du Royaume, ne purent

HISTOIRE DE HENRY se résoudre à l'approuver. La promesse que le Roy avoit faite de se faire instruire dans six mois, les scandalisoit étrangement; ils en murmurerent hautement, Le Roy qui apprehenda les suites de leur mécontentement, fut obligé d'avoir recours au Vicomte de Turenne. Il lui écrivit pour le prier de faire approuver dans le parti l'accommodement que la nécessité des affaires l'avoit comme forcé de signer, & de leur en faire comprendre les raisons. Le Vicomte de Turenne étoit resté en Guyenne du consentement des deux Rois. incommoditez qui lui étoient restées de ses blessures, ne l'empêcherent pas de leur y rendre de bons services. Il s'emploia avec zele & avec succès à justifier les démarches & les intentions du nouveau Roy. Mais il le fit avec tant d'adresse que bien loin de rien perdre de ce grand crédit qu'il avoit dans le parti Calviniste, il lui fut aisé de s'appercevoir que la défiance que l'on y avoit du Roy & des Princes du Sang, augmentoit tous les jours de plus en plus l'autorité qu'il s'y étoit acquise. Il sçut s'en préva-Joir en habile Politique. C'est ce qu'on Duc de Bouillon. Liv. III. 437 verra dans la suite de cette Histoire. On remarquera cependant que quoique le Vicomte de Turenne n'ait eu aucune part à ce qui s'est passé depuis l'accommodement fait à Tours, entre Henry III. & le Roy de Navarre, on n'a pu s'empêcher de le raconter en peu de mots. L'enchaînement des évenemens, & la suite même de son Histoire le demandoit absolument.

Fin du troissème Livre.

## APPROBATION.

J'AY lû par l'ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux l'Histoire d Henry de la Tour, premier Duc de Bouillon. Et je l'ai trouyée écrite avec exactitude & élégance. Fait à Paris le 9. d'Ayril 1718. SAURIN.





**\*** 





